

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



ļ į •



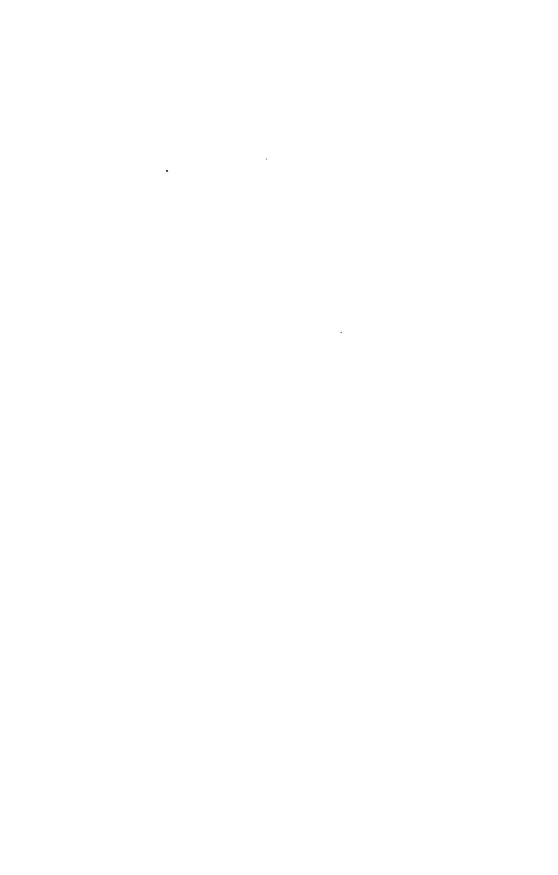

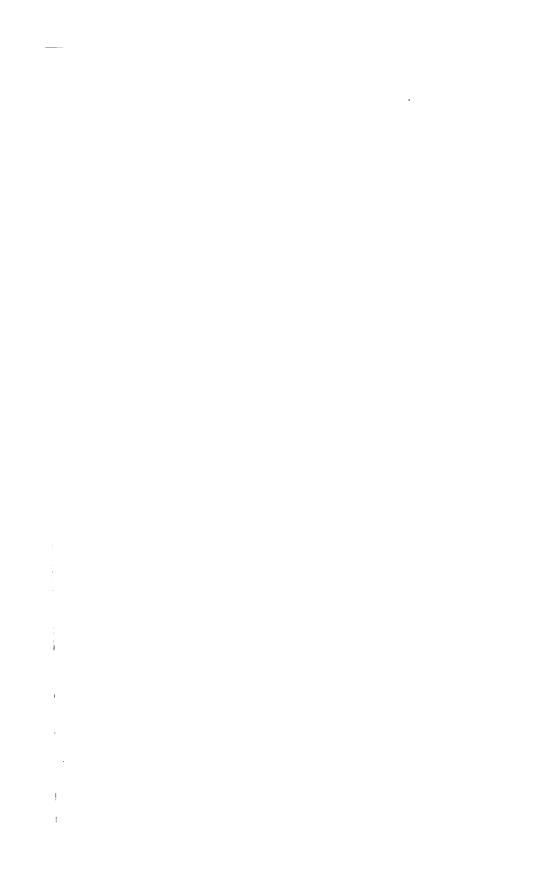

. .

# BÉPUBLIQUE DES CHAMPS ÉLYSÉES, ou MONDE ANCIEN,

Ouvrage dans lequel on démontre principalement :

Que les Champs élysées et l'Enfer des Anciens sont le nom d'une ancienné République d'hommes justes et religieux, située à l'extrémité septentrionale de la Gaule, et surtout dans les fles du Bas-Rhin;

Que cet Enfer a été le premier sanctuaire de l'initiation aux mystères, et qu'Ulysse y a été initié;

Que la déesse Girce est l'emblème de l'Eglise élysienne;

Que l'Elysée est le berceau des Arts, des Sciences et de la Mythologie; Que les Elysiens, nommes aussi, sous d'autres rapports, Atlantes, Hyperboréens, Cimmériens, &c., ont civilisé les anciens peuples, y compris les Egyptiens et les Grecs;

Que les Dieux de la Fable ne sont que les emblêmes des institutions sociales de l'Elysée ;

Que la Voûte céleste est le tableau de ces institutions et de la philosophie des Législateurs Atlantes;

Que l'Aigle céleste est l'embléme des Fondateurs de la Nation gauloise; Que les poètes Homère et Hésiode sont originaires de la Belgique, &c.

OUVRAGE POSTHUME

De M. CHARLES-JOSEPH DE GRAVE, ancien Conseiller du Conseil en Flandres, Membre du Conseil des Anciens, &c.

> Veterum volvens monumenta Deorum, Tatria! O divum Genus!

TOME



TROISIEME.

GAND De l'Imprimerie de P.- F. DE GOESIN-VERHAEGHE, rue Hauteporte, No. 229.

1806

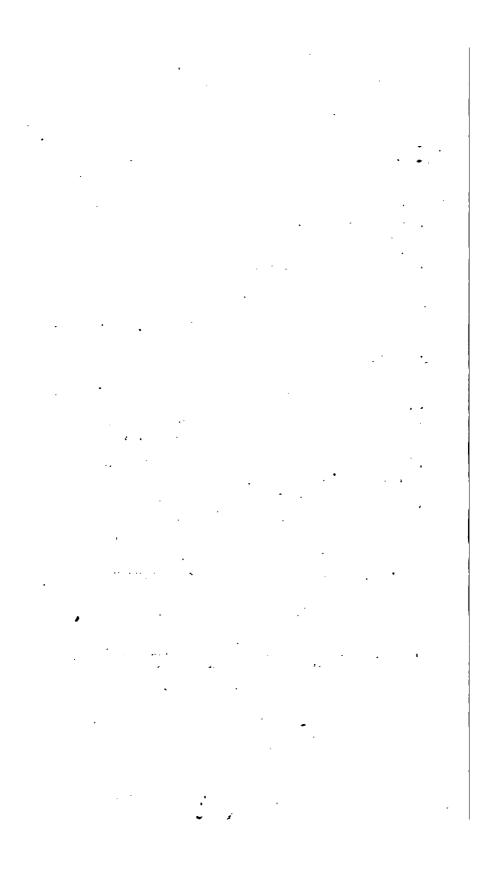

## k É P U B L I Q U E

DES

## CHAMPS ÉLYSÉES,

OU

## MONDE ANCIEN.

Origine de la civilisation des Atlantes.

On pense communément que les premiers habitans de nos climats ont longtemps vécu épars et séparés par familles, et qu'ils se nourissoient de poisson, de fruits sauvages, et surtout de gland. Ce dernier aliment est encore en usage dans quelques cantons de l'Europe. Cette tradition est confirmée par les détails que Diodore nous donne sur l'origine civile des Atlantes.

Ce fut Uranus premier roi des Atlantes, qui retira les hommes de cet état barbare et nomade; il les rassembla dans des villes, les mit sous l'empire des loix, leur apprit à se nourrir de fruits cultivés, et leur enseigna plusieurs

III.

#### RÉPUBLIQUE

autres moyens de mener une vie douce et conforme à la condition humaine.

Mais ce qui distingua particulièrement ce grand législateur, ce fut la règle du temps qu'il introduisit dans sa république. Uranus étoit un habile astronome, il lisoit dans les astres, il prédisoit avec succès plusieurs phénomènes célestes: il apprit au peuple la nature et les effets de l'année solaire; il régla les mois d'apprès le cours de la lune, et partagea la révolution annuelle du soleil en différentes sections, ou saisons.

Tant de connoissances, qui sembloient tenir du prodige, des services précieux rendus à l'humanité, le firent regarder comme un être bienfaisant, supérieur à son espèce. Après sa mort on lui décerna des honneurs divins, on donna son nom au ciel, et il fut appelé le père éternel de l'univers.

On prendroit d'abord ce récit pour une histoire, mais on est bien vite détrompé. Uranus devient dans le cours de la narration le grand père du soleil et de la lune, ce qui fait bien voir que Diodore ne parle qu'en sens allégorique: dans ce sens tout ce qu'on dit d'Uranus n'est qu'un développement explicatif du mariage emblématique du ciel avec la terre dont retentissent les théogonies anciennes.

Hésiode dans sa théogonie place Uranus et Ghé à la tête de la famille céleste. Dans la

cosmogonie des *phéniciens* Sanchoniaton fait naître Saturne du mariage d'URANUS, le ciel, avec Ghé, la terre.

La théologie des crétois donne également à Uranus pour femme la princesse Ghé, et pour fils le dieu du temps.

Apollodore commence sa bibliothéque par la même doctrine; il dit qu'Uranus fut le maître du monde, qu'il épousa la terre, et qu'il en eut plusieurs enfans.

Simplicius regarde Uranus et Ghé comme les deux premiers principes sacrés, et assure que la plupart des nations ne faisoient point remonter leur origine au-delà du mariage de ces deux êtres symboliques.

C'est sous ces rapports que le mot urahn, dont on a formé Uranus, a été consacré dans la langue teutone pour signifier grand-ayeul ou protoparent des hommes.

Il résulte de tous ces rapports et de ces considérations que le mariage du ciel avec la terre a été regardé comme le principe de la civilisation de la plupart des peuples.

Nous avons déjà fait entrevoir le sens qu'il faut donner à cette union emblématique, ce n'est dans le fond que le code social établi sur les rapports qui lient le ciel à la terre, c'est la chaine d'or d'Homère.

Tout homme, pour peu qu'il fasse attention à la marche des choses, est forcé de recon-

noître l'empire physique du ciel sur la terre. Il est impossible de ne pas apercevoir que les trois règnes de la nature se trouvent dans une entière dépendance des courses du soleil et des astres; déterminer avec exactitude les révolutions de ces corps, donner le vrai système physique du ciel, ces deux objets sont du ressort de l'astronomie; mais appliquer cette science aux besoins, aux travaux et aux devoirs des hommes, c'està-dire en faire une règle de temps, un système social, cela tient à l'art de civiliser les hommes, et forme, au figuré, une espèce de mariage entre le ciel et la terre. Sans doute le sage, auguel on se croira redevable de ce haut bienfait, celui qui aura passé pour avoir ainsi partagé et disposé le temps, aura justement mérité le titre de chef ou de dieu du temps réglé; or comme on attribue la règle du temps civil à Uranus, concluons-en hardiment, que son nom doit exprimer cette idée; c'est ainsi qu'en agissoient toujours nos premiers sages, et cela se vérifie ici à la lettre. Ur-ans dont on a fait Uranus, signifie mot à mot dieu du temps défini; ANS, comme on sait, signifie dieu; UR, heure, aujourd'hui la 24° parue du jour (1), signifie originairement temps à terme; le grec

<sup>(1)</sup> Earum quas horas dicunt, datum est cuique suum munus ad vitæ cultum et mortalium commoditatem: nihil enim est vitæ hominum ad felicitatem comporandam utilius quam leges, justitia, et eam. Died. Sie p. 30.

ORA a pour racine le verbe orisein, définir, terminer; onos, qui dérive de la même racine, signifie terme. Heure est le mot qui exprimoit en général toute section du temps quelconque, on appeloit les saisons heures; la source en est le mot teuton HUREN, bailler, donner à terme, dont nous aurons occasion de parler à l'article de la sanctification du mariage. Uranus dans son acception de temps fini, ou créé, peut être considéré comme le fils du temps infini, ou du créateur du temps. Dans le même sens il peut être considéré comme le père de toute espèce particulière de temps; sous ces rapports il est le père du temps périodique indiqué par la révolution des planètes et des astres; il est donc le père de Saturne qui est l'emblème du temps appliqué à l'agriculture.

Il est infiniment essentiel de se bien pénétrer de ces différentes distinctions du temps, pour ne pas s'égarer dans le dédale des fables: la confusion des termes, ou l'impropriété du langage sur les différens rapports du temps est la véritable source du babil mythologique qui a embrouillé la science morale du ciel, et enfanté le sabisme.

Uranus selon Diodore a eu une femme appelée *Titea*, surnommée terre; Titea, comine dérivant du grec TITE, signifie nourrice. Cette dénomination rend la même idée que le mot ATLAND, qui dénote un pays nourricier; cela

nous apprend que la terre, avec laquelle on marie le ciel, étoit la terre atlantique; ou en d'autres termes que les rapports physiques et moraux établis entre le ciel et la terre par ce mariage emblématique concernoient la patrie des atlantes.

Uranus a eu 45 enfans; entendons par ces enfans allégoriques les constellations primitives du ciel, ou le tableau de la sphère céleste; on peut s'en convaincre d'abord par la nature des petits enfans que Diodore donne à Uranus tels que l'étoile du soir et les pléiades. Dans son hymne aux étoiles, Orphée les appelle filles d'Uranus et de la nuit (1); Apulée donne aussi aux étoiles le nom de Caligona, enfans d'Uranus ou du ciel (2): ce point sera traité plus amplement dans la suite; ses enfans les plus illustres ont été Atlas et Saturne.

#### D'Atlas.

Atlas est le dieu emblématique des atlantes, son nom est pris du nom de la nation: ainsi tout ce que la fable attribue à Atlas doit être rapporté aux premiers fondateurs et législateurs de ce peuple.

Atlas fut un grand astrologue, et inventa la sphère; ce qui, selon Diodore, a donné lieu à la fable, où on le peint portant le ciel sur ses épaules.

<sup>(1)</sup> Poètes grecs, pag. 305.

<sup>(2)</sup> Apuleius de mundo, pag. 3.

L'astronomie est la connoissance des loix (No-MOI) du ciel ou des mouvemens célestes.

L'astrologie est proprement la connoissance de l'influence de ces mouvemens sur le monde sub-lunaire.

La sphère est la désignation symbolique de cette influence, les cercles de la sphère indiquent l'influence physique, les constellations l'influence morale.

L'astronome n'est qu'un simple savant, l'astrologue est un philosophe législateur; celui-ci enseigne et prescrit l'usage des signes célestes; Atlas étoit un astrologue dans toute la force du terme. Il manifesta, dit Diodore, la science de la sphère, sphairicon logon; ce qui veut dire qu'il enseigna l'usage moral et physique de la sphère (1): depuis que l'astrologie morale est tombée dans l'oubli, l'astrologie judiciaire a pris sa place et continue encore d'égarer le peuple.

Dire qu'Atlas possédoit parfaitement l'astrologie, et qu'il est l'inventeur de la sphère, c'est dire en termes expressifs que les atlantes sont les premiers philosophes mathématiciens de l'univers. Ce sont là des titres incontestables, et auxquels il n'y a rien à opposer; l'invention de la sphère, considérée dans tous ses points et

<sup>(1)</sup> Sphæræ rationem primus manifestare, dit la meilleure traduction de Diodore, mais cette expression n'est pas assez forte et ne rend pas toute l'énergie du texte.

sous tous ses rapports, est le dernier effort de l'esprit humain: elle suppose une connoissance parfaite de toutes les sciences exactes, physiques et morales, en un mot de toute la philosophie divine et humaine, telle que, sclon César et Pomponius Mela, les druides faisoient profession de l'enseigner à leurs disciples. Nous avons donc été bien fondés à revendiquer en faveur des mathématiciens gaulois l'honneur d'avoir déterminé les premiers la mesure de la circonférence de la terre; une preuve ultérieure qu'on a regardé de tout temps les atlantes comme les pères de la cosmographie et de la géographie, on de tout ce qui a trait à la connoissance du ciel et de la terre, c'est que par une tradition, qui date sans doute de l'ère des sciences, on a consacré le nom d'Atlas aux mappemondes, aux recueils des cartes, et aux autres documens qui nous en retracent la connoissance.

C'est donc à juste titre que le mot ADEL on ATTEL, dont est formé ADEL-AS, ATTEL-AS, par contraction ATLAS, est devenu le synonyme de noblesse; plusieurs savans allemands, parmi lesquels on compte Leibnitz, ont fait des recherches sur l'origine du mot ADEL.

On peut voir dans Ihre (1) les différentes conjectures formées à ce sujet; quelques-unes se rapprochent infiniment de la vérité : mais c'est

<sup>(1)</sup> Pag. 6. de son dictionnaire, verbo ADEL, nobilitas, prosapia generosa.

par pur hasard, comme on peut s'en convaincre par les raisons sur lesquelles leurs auteurs se fondent.

Wachter croit trouver la racine du mot ADEL dans ATTA, père, par la raison, dit-il, que la noblesse n'est autre chose qu'un patriciat ou genus paternum; ce raisonnement est ce qu'on appelle une pétition de principe. La seule chose qui en résulte, c'est que Wachter, lexicographe estimé, a trouvé du moins de l'analogie dans le mot ATTA avec ADEL. C'est de ATTA, VADER, que nous avons fait dériver le mot ATLAND, pour faire remarquer qu'étant synonyme avec VADERLAND, patrie, il vouloit désigner la patrie des nations, ou la patrie par exellence.

Un autre écrivain qui a presque deviné le mot par une mauvaise cause, c'est Helwaderus, danois; il le fait venir de adler, aigle, comme dénotant quelqu'un, dit-il, qui sert sous les drapeaux impériaux portant des aigles. Ihre repousse justement un raisonnement si ridicule, cependant on peut admirer comment le hasard a fait songer ici au mot adler, car il tient effectivement au terme adel, mais par des considérations différentes et d'une manière inverse. Adel ne vient pas de adler, mais au contraire adler vient de adel; on a donné à l'aigle ce nom d'adler à cause qu'il est devenu l'emblème d'Atlas, et par conséquent l'emblème de l'origine

de la noblesse; c'est sous ces rapports qu'il figure d'une manière distinguée dans le tableau céleste.

Comme Uranus est un personnage allégorique, nous en avons justement conclu que ses 45 ensans sont également des êtres allégoriques.

Uranus étant le ciel, il en résulte que ses enfans ne peuvent être que les corps célestes, ou les planètes et les constellations.

Dans ce cas Atlas doit non-seulement occuper une place dans le firmament, mais il doit y occuper une place conforme à la dignité de son rang et qui soit le prix de ses services. Atlas est le chef de la famille d'Uranus; c'est lui qui a composé la sphère céleste, c'est donc lui qui est le peintre du ciel : on a eu soin de conformer sa constellation à ces idées. Atlas emblème des prêtres philosophes, fondateurs de la nation des atlantes et instituteurs du genre humain, est représenté dans le ciel sous la figure d'un aigle. Ce sont les prêtres philosophes qui, sous l'emblème d'aigles ont fondé la ville et l'oracle de Delphes, et qui ont porté dans la Grèce le trésor de leur philosophie.

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit à cette occasion sur la nature des aigles et sur leurs conformités symboliques avec le ministère divin; il a été clairement démontré que l'aigle céleste est l'embléme de l'ordre sacerdotal, qui le premier a civilisé et gouverné les peuples: l'aigle est peint de manière que son corps est

coupé au milieu par la voie lactée; Galathie ou Galaxie, vrai nom de cette voie, indique la Gaule, patrie d'Atlas; ce nom fait donc voir que le tableau céleste appartient au pays des druides, et la figure de l'aigle indique que ce sont les savans philosophes de la Gaule auxquels on doit attribuer le projet, le plan et l'exécution de la description du ciel.

L'aigle sous plus d'un rapport étoit un symbole si expressif que les romains en décoroient leurs enscignes. Cet oiseau est passé delà dans les armes impériales. Son image dans le ciel prouve qu'il est la première armoirie de l'univers, et qu'il appartient primitivement aux instituteurs et aux gouverneurs de la nation gauloise.

#### De Saturne.

Saturne, frère d'Atlas, étoit le dieu de l'agriculture, sous ce rapport il étoit l'emblème
des cultivateurs ou de la classe des gouvernés:
Atlas ayant eu pour lot les terres maritimes,
on assigna en partage à Saturne les lieux les
plus élevés, loca editiora, comme plus propres
à la culture, et qu'on appela de ce chef Saturniens, mot formé de sat, saet, semence,
comme pour dire terres destinées aux semailles.

Chez les grecs Saturne passoit pour le dieu du temps, on l'appeloit *Chronos*. Les deux attributions de cette divinité emblématique se rapprochent d'une manière frappante en enten-

dant par Chronos le temps qui se rapporte à l'agriculture; et ce temps, c'est l'année so-laire.

On n'aperçoit jamais mieux toute la grandeur de la providence qu'en méditant attentivement sur la nature de l'astre qu'elle a préposé au gouvernement du monde physique. Le soleil est un monarque infatigable, qui ne néglige pas un instant de parcourir son immense empire; tous les jours il en fait le tour de l'est à l'ouest. Il visite chaque année la partie centrale du sud au nord, et verse sur tous ses pas la rosée de sa bénigne influence. Toujours en mouvement, sans s'arrêter nulle part, et ne faisant qu'en apparence une pause aux tropiques, la ligne qu'il parcourt ressemble à un objet circulaire qui n'a ni commencement ni fin : delà le mot Chronos qu'on donne à cette révolution éternelle, uniforme et périodique. Il est pris comme terme de comparaison du mot croone, couronne, dont la rondeur présente une uniformité sans fin ni commenment : c'est cette considération qui a donné lieu de figurer la souveraineté sans terme, par l'embléme d'une couronne. On ceint d'une couronne la tête d'un monarque en signe que son règne n'est pas à terme, mais à vie ou héréditaire: c'est dans le même esprit qu'on a formé le mot année du mot anneau, et que l'anneau conjugal est devenu l'emblême d'une union à vie ; une circonstance qui a fortifié cette étymologie c'est la tradition que Saturne a été le premier roi décoré d'une couroune ; on peut ajouter que la planète Saturne est la seule qui soit entourée d'un anneau.

Saturne a eu en mariage plusieurs femmes; dans le nombre on compte Vesta, qui veut dire terre. Vesta, composé de Veste-Land ou vas-te-land dénote la terre ferme. Saturne a eu en partage les terres fermes ou cultivables, et son frère Atlas les terres maritimes.

Saturne a épousé le continent (Vesta), comme Atlas, dans le symbole d'Hercule, a épousé Hebé (la mer).

Nous avons déjà dévoilé la nature de sa femme Ope. Mais celle qui mérite de fixer ici notre attention, c'est sa femme Rhea; son mariage avec Rhea est l'image du siècle d'or.

Les hommes ayant été retirés de leur vie nomade et réunis en société, les sages législateurs ont bien senti qu'il falloit prescrire à ces hommes neufs et grossiers une règle de temps, où leurs devoirs tant civils que religieux fussent exactement tracés.

Tant que les nouveaux associés sont restés fidèles à cette divine règle de temps, ils menerent une vie tranquille et heureuse; ils reçurent le titre d'hommes justes; leur République fut réputée sainte (Élysée) et leur gouvernement nommé le règue de l'âge d'or. La durée de cette

heureuse vie est figurée par le mariage de Saturne avec Rhea; cette union, par la valeur des termes, indique l'âge de la règle de temps; Saturne, chronos, signifie temps, et Rhea signifie règle. Rhea est un mot usité pour désigner l'instrument qui sert à régler le travail au juste, sur une ligne droite; cet instrument est la règle des maçons et des charpentiers; son nom est ry, rye, c'est la racine, non seulement de Rhea, mais aussi des mots raison, reden; le mariage de Saturne avec Rhea étoit le règne de la raison, de la règle, de la droiture; c'étoit le règne de la justice.

Voilà les notions que nous tenons des grecs sur la civilisation de nos climats; les teutons en ont conservé la tradition en d'autres termes plus énergiques, mais qui rentrent tous dans les mêmes idées; écoutons d'abord ce que Tacite raconte sur leur origine.

### Origine civile des Germains.

Les germains, dit Tacite, chantent comme fondateurs de leur nation *Teutson*, né de la Terre, et Manus son fils.

Voilà une tradition aussi laconique, et non moins mystérieuse que celle des gaulois sur leur descendance de Pluton. Nos ayeux croyoient leur tâche remplie du moment qu'ils avoient écrit leur philosophie dans le ciel, ils ne songeoient plus qu'à transmettre à leurs descendans des mémoi-

res concis et énempiques qui y misent ou maport. Il est acureux que les convents preu e nmains alent quis sont de les convelle e de esdéposer dans leurs invinces : mus m acrons l'antiquité servit un invisere cemies.

Il y a des variantes sur a sentire du net Teutson; en l'étant de différente nauter. L'étant de différente nauter. L'étallouier, agrès s'ere meurs tans le tremée volume de san luciture des lettes à s'en remarqué, dans le seminal que le termée au doit être come Sont i du l'auter de un l'étallouier de l'auterprése l'hi te l'auter du le l'en man deute Son semine au l'auter que ven me l'en man que ven man l'entre Cesa de que l'absuluer de mane que ven man cependant c'en de man qui remenue e mant secrét.

Tend se trouve earli le toloreur materie. Chaverius en a remellé un tenarie peru lesquelles un remarque l'et. L'et. l'en. Celles-ci sont les vertaons. L'en en r verus ici que l'en en vent lieu e error, le seu en le l'ent-lon on l'enson sontie à la entre pour temps? Cest la sa première ana que son l'entre.

Autre manage: Teurin file a mont, a rapporte a la culture del terre estat el como sulte du mystere de la tanomier. La mont de la terre, comme Tuellon est el mont allégorique cent qui fixe me rejent. La finence du ciel, ou du tempe cémae au la labourcible.

Une remarque essentielle à faire, c'est que teit, teid, ne signifie pas simplement temps, mais le temps avec l'article ou temps défini. Eid, ed signifie temps indéfini, la lettre T dans t'eid est une contraction de het; qui est l'article défini; c'est l'article français le; t'eid formé de het eid, signifie donc le temps, et dans cette acception il coïncide avec Uranus.

Parmi les modernes, Boxhorn et van Leeuwen ont aperçu que teut doit être pris ici pour teit, temps; mais n'en concluons pas avec eux que les germains auroient adoré le temps comme Dieu; il est de fait, qu'en vénérant Teitson, ils reconnoissoient un être au dessus de lui, et qui en étoit le créateur ou le père; cet être est Theut-at, Theut-ates; dont Lucain et d'autres nous donnent une idée si bisarre. At, comme on sait, signifie Père, tout comme Son signifie Fils; or si Teitson est le fils du temps, Teutat est le père du temps. Les germains, loin d'avoir des sentimens hétérodoxes sur le dogme de la divinité, se servoient de termes infiniment propres pour exprimer son essence; ils varioient les noms de Dieu, suivant les dissérens rapports sous lesquels ils le vénéroient; par le mot As ils désignoient l'être suprême comme principe unitaire de tout; le titre con, bon, exprimoit la nature de la providence, ou les rapports de Dieu avec les hommes. Par Teut-at on entendoit le créateur de l'univers. Créer le temps c'est

# BEE CELENI III ---

créer et neil et la Trom To 4-12. SUNET Feton, les marunens on se creme a ser . OFTER TEMPORTER

Property sections of contrast are given que le I rent les mandre fine à monte .... that are remember as a finite or the second Cette againat +3 = 7. ....it pro . . . er notices the non-linear comment of the conperform The an important terms of ter a tree of the same and the second therms as as the small smaller as as well Germanie.

Actions with the room to be an Contract to the court of them is Celinets sur bore 2000 of 100 mg. bord a result on a man a man a man mile des egrapes de la la como de la comde ce zu e z z e i . . . . . . que sante de vou d'en e Camara Talan and a mar ge, et a rege to on a min

Les eminere and a desire mailes . E- Turber . aritmentie L ... cilie con en la como e attibut & Tite - . . . . . . . . . . . \*Les prouve and ---

que Thoth avoit inventé les sciences, les arts, et les loix (1).7

Les égyptiens avoient aussi, comme les germains, leur Theutat, ou Thotat, mais sous une forme littérale différente. Ils disoient Athot, Athotes, au lieu de Thotat. La différence, comme on voit, ne consiste que dans la transposition du mot at, père. Les égyptiens le plaçoient au commeucement, et les germains à la fin du mot; cette inversion n'en altéroit ni le sens, ni la nature. Nous finirons ici nos remarques sur Thot, pour les reprendre à la suite de la dissertation sur le mot Theos, Dieu, qui est pris aussi de theid, mais qui, ayant été mal appliqué aux astres, a donné lieu à l'idolâtrie.

L'autre fondateur des germains étoit Mannus, fils de Theitson.

De Mannus, Manas, fondateur des germains.

Mannus, auquel Tacite donne la terminaison latine us, est originairement Manas, et ce terme signifie à la lettre premier homme, chef-homme ou homme-roi; on ne sauroit mieux qualifier le fondateur d'un peuple.

Si le Theut des germains est le Thot des égyptiens, de même le Manas des germains est le Menas des égyptiens. Le premier homme-roi,

<sup>(1)</sup> Scientias, disciplinas et artes omnes invenisse Thoth. Diod. Siculus.

pres Crinere les failleme de l'impresse re production de service de solution de l'impresse de solution de la company de la compa

Le reme man tan autiti at e al déciver le mot par le rain de ambient à montant le montan

on partie in the second

Le viene mon autre entre a et se la le menta finance en trope de crome en la sièure de sièure de commune en la com

Personalism of the many of the first of the first parties of the first of the first

#### Man.

De man, maen, AVERTIR, vient man, HOMME, Manas, CHEF-HOMME, manryk, MANNARICUM ou MANNARITUM, empire de Mauas, que nous avons trouvé dans l'île des Bataves (1). De là vient aussi manheer ou maen-heer, titre que portoient jusqu'à nos jours tous les chefs de corps en Flandre. C'est le même que Manas. Heer, seicneur, et As sont synonymes. On les appeloit maen-heer, parce qu'ils avaient la semonce, ou police, maninge, et la direction de l'assemblée.

Plutarque remarque que les phrygiens appeloient manques, les illustres et admirables entreprises et les exploits d'armes; MANIQUE est notre MANLIK, viril, mâle, courageux.

Ne cherchons point ailleurs la source des mots manieres, manières, mœurs. Policer un peuple, c'est lui donner des manières, des mœurs, mores. On trouve dans les loix saliques le verbe mannire, pour diriger, administrer.

On a déjà observé que mane, maene (2) LUNE dérive du verbe man, maenen, AVERTIR. La Lune sert d'avertisseuse des changemens et de la pro-

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, pag. 24., 51. et 203.

<sup>(2)</sup> Mane, Luna antiquitùs mana, Ulphianus mana, Precopius mine, angl. sax. mona, all. mano, isl. mana, belg. maen, angl. moon, germ. mond, dorice mana. Wachterus à mana mondre, hortari, sidus hocce à veteribus scythis, cursus lunaris observantissimis, nomen accepisse putat. Ihre, hoc verbo, tom. 2. pag. 158.

gression du temps. Nous avons cité à ce propos un vers de Virgile qui quadre parfaitement avec cette idée; Ipse pater statuit quid menstrua LUNA' moneret (1); de là le mot maend, Mois.

#### Men.

De men, conduire, dérivent, outre le Menas égyptien, les mots mener, meneur, ment, institut, mentor, instituteur, pédagogue.

Les anglais appellent les vaisseaux MEN; MEN OF WAR, vaisseaux de guerre; les vaisseaux sont des meneurs sur les eaux: méne, en grec, est le nom de la lune.

#### Min.

Min a donné l'origine à Minos, le même, avec sa terminaison grecque os, que Manas.

C'est de MIN que vient l'anglais MIND, esprit, souvenir; c'est de MINNE, mémoire, intelligence, que nous avons fait dériver le nom de Min-erve (2); la lune chez les précopiens étoit appelée mine.

#### Mon.

Mon, AVERTIR, est la source du latin monêre, de moniteur, monitoire, monument; de MONETA, monnoie, en flamand MUNTE. Ten Kate en fait provenir le mot MOND, bouche, comme étant l'instrument des monitions et instructions. On ne se tromperoit pas en le prenant même pour la

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, page 161.

<sup>(2)</sup> Voyez tome premier 175. et tome second, page 162.

racine de notre terme mot. Un mot est un son articulé qui désigne un objet quelconque.

C'est de mon que les anglais appellent la lune moon, et les allemands mon ou mond,

#### Mun.

Mun, avertir, faire ressouvenir, a beaucoup de dérivés qu'on peut voir dans Ten Kate et dans d'autres lexicographes. Il est essentiel d'en relever deux, qui sont comme les deux étoiles polaires de la mythologie et des mystères.

Ainsi que MONETA, monnoie, vient de mon, de même le flamand munte, vient de mun. Le sens primitif des termes MONETA, monnoie, MUNTE, est signe; c'est dans cette acception qu'on les applique aux pièces de métal qui sont des signes de valeurs. Lorsqu'avant l'usage des lettres on dirigeoit les hommes simples et grossiers par des signes et des emblèmes, lorsqu'on prescrivoit dans le zodiaque leurs devoirs par des images d'animaux, il étoit tout simple de donner à ces signes ou symboles le nom de munte, ou plutôt mute, ou muthe sans n; on sait que cette lettre s'est glissée dans une infinité de mots pour raison d'euphonie; les anglo-saxons disent muth, les anglais mouth pour exprimer bouche, tandis que dans les autres dialectes du nord on dit mond, mund, munths, munnur, avec une n.

Munte, mute ou muthe étant le nom qu'on donnoit en général aux signes monitoires du

régime social des Atlantes, la totalité de ces signes devoit renfermer tous les points d'instruction, de discipline et de doctrine de leur gouvernement; la connoissance de ces signes étoit donc la science de leur philosophie; c'est précisément le sens du mot mythologie, que les grees lui ont donné: il veut dire science des MUTHES ou des signes.

Lorsque par la suite on a peint ces signes dans le ciel par des groupes détoiles, on leur a donné le nom de mun-sterren ou mu-sterren, dont on a formé le mot mustères. Il signifie, dans la véritable valeur du terme, étoiles monitoires; STERRE signifie étoile.

On fait dériver communément Munster, nom topographique très-répandu, de Monasterium; en entendant par Monasterium une retraite de moines, on croit en trouver la racine dans le mot monachus, dérivé de monos, solitaire. Mais dans cette hypothèse, que faire de sterium, qui remplit les trois cinquièmes du mot? Qu'a de commun ce sterium avec un couvent de moine. (1). C'est de quoi les étymologistes ne s'embarrassent pas; ils crient Italiam, Italiam, lorsqu'ils dé-

<sup>(1)</sup> Bailly, histoire de l'astronomie ancienne, p. 137., remarque, d'après Chardin, que les Persans appellent les Astrologues MUNEGIIN, ce qui, selon Chardin, veut dire Globs celeste parlant. Ce mot munegiin, le même que muningen, est la source du mot moins.

couvrent une apparence quelconque. Prenons donc encore ici, comme dans tant d'autres cas, le revers de cette étymologie, et disons hardiment que Munster ne vient pas de Monasterium, mais que Monasterium vient de Munster. Il y a des villages en Flandres, qui depuis un temps immémorial portent le nom de Munster, et où il n'a jamais existé de monastère. On rencontre un bourg considérable de ce nom dans le pays de Wacs, qui possédoit depuis plusieurs siècles un monastère remarquable, supprinté depuis la révolution françoise; mais les écrivains nationaux ont justement remarqué, que Waes-munster portoit son nom, non-seulement long-temps avant la fondation de cette abbaye, mais depuis un temps dont on n'apercevoit plus l'origine.

Les endroits appelés Munster doivent leur origine à l'ancien culte; c'étoient des lieux consacrés à l'étude des astres, ou aux cérémonies religieuses des mystères. Sous ces rapports ce ne pouvoient être que des lieux solitaires, habités par de savans prêtres versés dans l'astronomie, et chargés de l'instruction du peuple (1).

<sup>(1)</sup> Il est même probable que les moines de Westminster ont continué l'étude de l'Astronomie qu'ils y trouvèrent établie par les prêtres d'Apollon. Ce qui donne lieu à cette idée, c'est qu'ils conservoient dans leur cloître une belle salle ornée du tableau céleste, qu'on appelloit camera stellata. Après la suppression du monastère, on a consacré cette salle à l'administration de la justice, en y plaçant le tribunal

Les anglais, qui ont adopté la lettre i au-lieu de la lettre u, comme on a vu dans le verbe mind, donnoient à ces sanctuaires le nom de minster; on connoît la fameuse abbaye de West-minster, devenue la place de l'auguste assemblée de leur parlement. Il est de fait qu'à l'endroit, où l'on a bâti ce couvent de moines, il se trouvoit un temple consacré à Apollon. On peut se rappeler que l'arc et les flèches de ce dieu étoient des symboles relatifs à la science des astres, et nommément aux constellations zodiacales (1). L'Angleterre dans ses armoiries a conservé la Lyre d'Apollon. On s'étoit approprié ce lieu par la raison que d'après le système pris par la cour de Rome, on convertissoit les sanctuaires de l'ancien culte en lieux pieux à l'usage de la nouvelle foi. Ainsi des solitaires religieux chrétiens prirent la place des anciens prêtres payens, et à leur exemple ils consacrerent leur temps aux études. Personne n'ignore les grands services que

suprême du roi, curia concilit regii. Malgré ce changement, cette place a conservé son ancien nom de chambre étoilée, CAMERA STELLATA (a). Tant on a trouvé l'origine de ce nom respectable.

<sup>(</sup>a) Camera stellata, sive potius cura concilii regii; hæc si antiquitatem spectemus, est antiquissima, si dignitatem, honoratissima: cameræ vero stellatæ nomen accepit, ex quo in camera stellis ornata Westmonasterii, hoc concilium fuit constitutum. Cambden in Britannia.

<sup>(1)</sup> Voyez tome second page 168.

les premiers moines ont rendus au monde littéraire, et savant.

MUN-STER, ou MU-STER, étant le synonyme da mot constellation, il est tout naturel que, du moment où l'on a oublié l'origine et le but des groupes célestes, et dès que leur nature a été reconnue pour être une chose occulte, leur nom ait pris la même acception. C'est ainsi qu'aujour-d'hui MUSTERE, ou mystère, veut dire une chose cachée.

Après avoir reconnu le sens littéral let figuré de THEITSON et de MANAS, il reste à considérer la force de ces noms emblématiques dans leurs rapports avec la civilisation d'un peuple; c'est ici que se manifeste l'extrême justesse du choix de leurs termes. THEITSON et MANAS expriment avec une précision admirable les deux pouvoir essentiels d'une république: THEITSON est le symbole du pouvoir législatif, et MANAS, du pouvoir exécutif.

Une règle de temps, civile, morale, politique et religieuse, est le code de la législation: THEITSON en est l'emblème; une bonne administration, une sage direction et une active surveillance forment l'exécution de cette règle, et c'est Manas qui en est le symbole; Theitson est le législateur, Manas l'exécuteur, l'exécution nair de la législation, et c'est sous ce rapport que Manas est le fils de Theitson.

A ces deux pouvoirs quelques modernes en

ont associé un troisième sous le nom de pouvoir judiciaire; mais ce n'est pas ainsi que pensoient les premiers sages; ils considéroient l'administration de la justice, comme une branche du pouvoir exécutif. Minos ou Manas exerçoit la fonction de grand-juge. Aussi les grecs n'ontils consacré dans leur langue que les deux pouvoirs sous les noms de Demiourgos et de Demagogos.

Demiourgos dans la vraie propriété du terme est le fondateur, ou le législateur d'un peuple; c'est le même que Teitson; Demagogos est le meneur ou le gouvernant d'un peuple; c'est Manas; les deux noms ont de commun le mot demos, PEUPLE; ourgos, dans le premier, signifie facteur, créateur; AGOS OU AGAGOS, dans le second, meneur. Par peuple il faut entendre une multitude d'hommes réunis sous les mêmes loix, et cela est exactement exprimé par le grec demos. On peut s'en convaincre, en ouvrant un lexique ordinaire; on y trouve que demos, populus, dérive de DEÔ, ligo; est turba, dit Schrevelius, convincta LEGIBUS, c'est une troupe liée par des loix. Il est singulier que les auteurs, qui n'ont pas hésité de reconnoître dans demagogos le mot PEUPLE, se soient cependant opiniâtrés à ne pas le reconnoître dans demiurgos. On a pris celui-ci pour le titre de l'architecte ou créateur du monde physique, au lieu de le prendre pour le créateur du monde moral; c'est toujours par suite

de ce faux système qui rapportoit les points de la mythologie à des objets physiques.

Demiurgos étant le même que THEUTSON, et demagogos le même que MANAS, il ne faut rien de plus, pour en conclure que le grec demos doit avoir aussi de l'analogie avec le mot GERMAINS. Cette conjecture se vérifie comme à l'ordinaire d'une manière frappante : le mot GER-MAINS offre dans la valeur du terme la même acception que le mot demos (1): si celui-ci dénote une troupe d'homnies réunis en société politique, le mot geermannen, ou gaermannen, GER-MAINS, marque également une multitude d'hommes associés. Il dérive de gaeren, anciennement geeren (2), réunir, ramasser. Les germains prenoient ce tître par la raison qu'ils formoient une assemblée de confédérés et qu'ils étoient devenus frères par la loi. C'est sous ce rapport que le mot germanus est passé dans la langue latine pour signifier frère. Strabon fait mention de cette signification et observe que les germains se traitoient mutuellement de frères.

En méditant mûrement sur cette grande précision d'idées que les premiers élémens de la langue mythologique expriment, on ne s'étonne

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, page 21.

<sup>(2)</sup> GAEREN, anciennement GEEREN, colligere, congregare. Ten Kate, vol. 2. p. 184.

C'est de GEEREN, GAEREN, que dérivent les mots latins grex, troupeau, et congregare.

pas que ces termes, en passant dans des langues étrangeres, aient subi tant de fausses interprétations.

Passons à la règle du temps.

Des premières divisions du temps et de leur nomenclature.

En appellant les hommes errans et sauvages dans des communes pour les habituer à une vie décente tant physique que morale, il a fallu leur prescrire une direction propre à les guider dans cette nouvelle carrière. Il a fallu leur apprendre à employer utilement le temps. Les sages fondateurs, convaincus que le soleil est le grand régulateur physique du monde sublunaire n'ont point hésité de régler sur sa course leur calendrier, pour tout ce qui a rapport à l'agriculture et autres influences physiques: mais ils ont bien senti que cette règle du temps ne s'adaptoit pas à la vie civile et morale. Le nombre des jours de l'année solaire étoit trop grand; le cours de la lune présentoit un régulateur plus commode : sa courte révolution de vingt-huit jours, partagée en phases ou quartiers de sept jours, se prétoit mieux à régler le cours de la vie ordinaire. Sous ce rapport on a adopté la révolution annuelle du soleil pour le grand régulateur de la vie mistique et physique de la société, et la course périodique de la lune pour le calendrier du comment

social, et des affaires courantes, tant civiles que politiques et religieuses de la république.

Une chose qui peut nous donner une juste idée de la haute sagesse qui régnoit dans toutes les institutions de nos pères, c'est l'heureux choix des termes qu'ils ont employés pour les faire respecter et en assurer l'exécution. Les noms qui ont du rapport à la règle du temps, ne sont point pris dans le règne météorologique ou physique, mais dans l'empire de la morale; ils sont tous instructifs, ils ont tous un but salutaire, chaque mot est un avis paternel ou monition sur les travaux, les devoirs, ou les occupations qui y sont analogues.

Pour apprendre au cultivateur que c'est à la marche solaire qu'on est redevable de la moisson, les législateurs ont identifié le nom d'année avec celui de récolte; on a jugé qu'il ne falloit qu'un seul et même terme pour exprimer l'un et l'autre, ce terme est jaer (1), il veut dire année et moisson. Sa signification seule rappelle sans cesse à l'esprit du laboureur qu'il doit prendre sagement son temps, et arranger ses travaux de manière à se procurer une récolte à chaque période solaire.

<sup>(1)</sup> Scandianos etiam annos per messes numerasse, conjicias ex vocibus ar et arna, quod veteribus illud tempus, quo seges colligitur, notabat, et convenit cum ahr, ANNO. Loccenius, antiquit. sneo-goth., cap. 4.

C'est dans cet esprit qu'on a peint Saturne avec une faulx et des ailes: la faulx n'est point, comme on s'imagine, l'emblème de la destruction; les anciens étoient trop judicieux pour regarder un instrument, aussi foible que la faulx, comme l'instrument symbolique de ce pouvoir terrible qu'on attribne au temps de détruire les villes, les empires, les rochers, les montagnes. A peine cette arme fragile remplit-elle sa destination, qui est de couper des grains ou des herbes. La fulx eaux i empires de la roupe des grains ou de la mouvent.

Les aîles de Saturne martilleur la remitié de la marche des années. Leur miere e niceque est un avis au commune le su pas segliger un temps, qui service comme us vienue et ne revient plus. L'agrantique en un at cet art consiste particulierement a neu dieneite le calendrier agranie et a mor autorier e en momens progres as annumars, are min in a à la récolie. Or peut ouverie à veix en en que, sous de rapinem. Le minimente l'ousea des des avantages sensitives : par a care e a coles jours purient in non e corres a con vénéré par le penjue. Planere de le alla SOUL COMBERTES THE " Work Comme was annual de l'époque propre à quença فريد ما العرب المراجع العربية العربية المراجع العربية المراجعة ا de culture : personne : per exempe : dates not cautous qu'il des monoscies de les parvers avant le fre les les consumers

C'est dans les mêmes vues que les législateurs ont partagé l'année agricole en quatre temps, à raison de trois mois pour chacun. On les appelle saisoenen, saisons, mot formé du verbe saien, semen; les semences sont les élémens des productions terrestres. Les deux temps plus particulièrement destinés à la culture sont l'automne et le printemps; l'automne est la saison de la culture des fruits en épis, aren-vruchten; le printemps est la saison du jardinage ou des fruits en cosse, schelp-vruchten. Il est essentiel de faire cette distinction pour pouvoir bien comprendre la valeur de ces noms.

L'automne est appelé herfst, herfs-tyd, nom qui veut dire temps de labour. Il vient de erfen, terme vieilli, mais qui est cependant le mot propre pour exprimer labourer la terre; c'est de cette racine que dérive le substantif erfe ou erve, dont on a fait en latin arvum. Arvum signifie terre labourée.

Le nom du printemps est lente, lente-tyd, il signifie saison des lentilles; ici les lentilles, comme étant l'espèce la plus noble, sont prises pour marquer en général les fruits en cosse. Souvenons-nous que Strabon a trouvé devant la grande pyramide d'Egypte des lentilles et des grains pétrifiés. C'étoient précisément les productions qui caractérisent les deux saisons de la culture. Donner au printemps le nom du principal légume en cosse, c'étoit annoncer le

tenne de archiage, et a sanot de cuiver des leures Le segrour, lors de sa resurrection da Le leures, ets modure sous as l'eure d'un inscolère

An her de leur, on leuren-pal, on dison russ, alleunement leure, leuren on leuren-pal. Le milis de Mars, comme premier milis de l'implement de Charle-magne, était, caus le calendrer de Charle-magne, comm sous la denomination de leursit-papar, l'use en relicon signifie availle.

Cest durant leue qu'on remeille le fruit fies travaux champeures : c'est duits cette saison que l'on coupe, amasse, entaisse les graits. Ausse est-ce sous ce rapport qu'on lui a donne le nom de so uner, ou sommer-ful, qui veut dire temps de recolte; somer est forme de somen, samen, remeille, amasser, verbe anique qu'un gaulois reconnoîtra aisement pour eure la source des mots sonne, remeille, surante mot somme, en inclimétique, par lequel on dés gue la quantité de différens nombres réunis.

Il nous reste à parler de l'inver : en ne s'attend sûrement pas que son nom aura des rapports directs avec l'agriculture ; l'inver est un temps mort pour les terres. Cependant son nom n'a pas moins un but moral, et qui dans son acception générale n'est pas étranger même aux travaux du cultivateur.

Le nom de l'hiver est winder, winder-pui; il

signifie dans la juste propriété du terme, temps de profit ou d'acquisition: la racine est le verbe WINNEN, gagner, profiter. En lui donnant ce nom, le but des législateurs a été d'engager les hommes à mettre à profit le loisir de l'hiver, pour tous les objets de la culture et de l'industrie, autant que la rigueur de la saison le permet.

Hésiode, dans son poeme intitulé les travaux et les jours, rappelle à son frère qu'il a aussi des devoirs à remplir pendant l'hiver. »l'Homme actif et infatigable, lui dit-il, accroît ses pos-nsessions même dans cette rude saison; ainsi que les frimats de l'hiver ne t'engagent pas à nlanguir dans une molle oisiveté, mère de l'in-ndigence; le paresseux manque du nécessaire.»

Accroître des possessions se rend donc par winnen, acquirer; ainsi la leçon qu'Hésiode donne à son frère revient exactement à celle que nos pères ont donnée par le mot winter.

Le temps de l'hiver laisse des momens de loisir pour battre les grains, pour épurer et préparer les semences; il peut être utilement employé aux études, à la culture des arts. C'est au retour de cette saison qu'on ouvre dans plusieurs endroits des écoles pour l'instruction publique. Le terme winter réveille toutes ces idées, c'est le mot d'ordre pour passer heureusement la triste saison de l'hiver.

Chacune des quatre saisons étoit annoncée

par l'éclat des fêtes; on en rencontre encore les traces dans nos fêtes modernes. Kers-misse, noël, est la fête de l'hiver; paesch-misse, pâques, la fête du printemps; sint Jans-misse, St. Jean-Baptiste, fête de l'été, et Baef-misse St. Bavon en Flandre, fête de l'automne. On sait que misse, signifie fête, ou jour de récréation (1).

Les quatre temps de l'année étoient subdivisés en douze portions égales à raison de trois pour chaque saison; ce sont les signes du Zodiaque; nous en traiterons après avoir dévoilé la nature mystérieuse du système hebdomadaire.

Origine de la semaine : nomenclature des jours.

Si l'éternelle uniformité de la marche du soleil avoit invité à partager l'année en quatre portions égales, qui répondissent toujours aux mêmes points du ciel, la course de la lune présentoit aussi naturellement une division en même quantité par la succession constante et uniforme de ses quatre phases.

Un premier avantage des quartiers de la lune, c'est d'offrir une courte période de temps, telle qu'il faut pour le commerce journalier de la société.

Un autre avantage, c'est que le nombre de sept jours se prête admirablement à un arrangement de temps convenable à la nature et aux facultés de l'homme. En partant du principe, que le bonheur de l'homme demande une ap-

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, page 67.

plication suivie aux travaux, et qu'il est dans sa destinée de gagner son pain à la sueur de son front, ses facultés physiques ne demandent pas moins des intervalles de relâche; il lui faut des momens de repos et de dissipation. Les premiers instituteurs ont sagement calculé qu'on atteignoit ce but, en faisant succéder à six jours de travaux, un jour de délassement et de dissipation.

Une circonstance qui a fait regarder le système hebdomadaire comme un ouvrage divin, c'est la sagesse avec laquelle les législateurs ont su consacrer tous ses jours aux institutions fondamentales de la république.

On traite de barbares les noms que les jours de la semaine portent en langue teutone; mais c'est qu'on en a perdu le sens, et qu'on ignore le but du système. Les noms teutons sont pour la valeur les mêmes que les noms latins; la différence, c'est que les premiers, comme primitifs, expriment la chose en sens littéral, et les autres en sens mythologique.

Les institutions, qui forment les bases d'une heureuse république, sont au nombre de cinq, l'agriculture, la justice, le commerce et les arts, la religion, le mariage; c'est à ces institutions, dans l'ordre où l'on vient de les énumérer, qu'on a consacré les différens jours de la semaine, en leur imposant des noms analogues à ces mêmes institutions.

On cherchercit vainement l'esprit de ce divin ouvrage dans l'ordre des jours chiervé autourd'hui; le système primitif est altéré. l'ordre des jours est interverti. Le premier jour de la semaine étoit le Samedi (1). le dernier le venirent, ordre encore en usage chez d'ifférens peuples de l'orient.

Les Juiss en se séparant de la communion des gentils ont substitué le Samedi au Vendredi (2); les chrétiens ont remis le sabat au jour suivant, que les descendais des premiers instituteurs continuent d'appeler par son nom primitif de Sonlas, jour au solui. Voici le sens des noms des jours, et leur but suivant l'ordre de leur création.

# Du Samedi, SATURDAG.

En partant du fait que le cadre hebdomadaire renferme le tableau des grandes institu-

<sup>(1)</sup> Ihre, verbo FÖKEN-DAG. — Bailly, astr. anc. p. 409. cite un bronze pour constater que les égyptiens commençoient leur semaine par le Samedi. " Les égyptiens , y dir-îl, " commençoient donc la semaine par le Samedi, au contraire " des hébreux, qui la finissoient par ce jour là. " Rudbecks observe aussi que les Scythes et nos ayeux la commençoient par le Samedi.

<sup>(2)</sup> Veneris festum quondam institutum eodem tempore, quo à christianis postea festum Paschatis. Unde adhuc feriæ paschales ostem in Germania, et in Anglia easter vel aester, ab Astar, Venere, nuncupata fuit. Loccenius, antiquit. sucogoth., cap. 5.

tions sociales, il est tout naturel de s'attendre que le premier jour aura été consacré à l'agriculture; c'est l'art le plus utile, c'est celui qui fournit le pain quotidien, premier besoin de l'homme. Saturdag, Saterdag, nom du jour, répond à cette idée; la facine est saden, saeden, saeden, sumen, ou sat, saet, semence (1); Saterdag signifie littéralement jour de semailles. On voit clairement que c'est de ce mot que les latins ont formé leur Dies Saturni; Saturne étoit le Dieu de l'agriculture.

## Du Dimanche, sonda, jour du Soleil.

L'agriculture est nulle sans le secours du soleil; e'est cet astre qui en animant la nature fait germer les semences, et porte les fruits à leur maturité. C'est sur la marche solaire que le cultivateur doit règler ses travaux; on a donc justement consacré le jour suivant au soleil, comme à l'astre tutélaire de l'agriculture, en l'appelant Sonda, Dies Solis.

## Lundi, MAENDAG.

C'est dans le même esprit qu'on a donné au troisième jour le nom de Maendag, Dies Lunæ. Cette planète influe aussi sur la végétation, Horace l'appelle Luna minon, le croissant de la lune (2). Des jardiniers bien instruits ne man-

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, page 73.

<sup>(2)</sup> Post hoc me docuit melimela rubere minorem
Ad lunam delecta. . . . Hor. satyra 8. lib. 3. v. 31-

INDE NOT ARREST SERVICE & TAILOR

In sex last the C desired beautiful to the sexual to the s

#### Les Prince

S'amor es err. que a 1 equ hesan ie lettic econissie il le THE THURS MEANT THEE E I'V I I TO SERVE tion its are that are larger to appropria et senera a sulvine The second section is a la in de l'ames l'emerces l'arrans a conde see that a set of more and the community he continuent are received weren a prel'encourage à volumer et le ... Legite in a mine nouse or many amount CLASS MEDIE & LEAR SE A STATE OF A STATE CHE LES THERETE THE PROPERTY OF SHADOWELL Le mon et le ser le service de l'accessor MARIE IN COMMINION SON STRUCTURES AFTER SOMEON SO Tagricultura gint Tresporator of moral

Configuration as the program of a compact.

le March 1, a is number of the programmer out

<sup>(1)</sup> Date Martie . mengetus ar beaute of beaute non à Dies, at manuelli womme . me me e best plus

nom Dings-dag; il signifie à la lettre jour de plaids; DINGEN signifie plaider, DING procès; DINGE-DAG étoit un ancien terme de barreau en plein usage au conseil de Flandres pour exprimer le jour servant aux plaids, jour destiné à l'administration de la justice.

En Flandre on dit communément Dissendag, ou Dyssendag, tandis que les hollandois disent Dingsdag; cette différence ne change point le sens de la chose. Dis le même en grec que bis en latin, est la particule initiative de presque tous les mots qui marquent contention, tels sont les mots dis-sentio, dis-corde, dis-unio, dis-cordance, dis-pute; dis vient de la même source que deux duo; il est donc de la nature de ce mot de faire naître des expressions auxquelles on ajoute l'idée d'une union rompue. Delà le nom tues-day que les anglais donnent au Mardi; ce mot vient visiblement de two deux, et offre le même sens que dissention, ou de dispute.

Mardi se dit, en latin, DIES MARTIS, jour de mars; quoiqu'on ait beaucoup dénaturé les attributs de ce Dieu, il est cependant facile d'apercevoir que Mars doit avoir été, dans son origine, l'embléme de l'administration de la jus-

tingsdagh, velut etiam vicinis Saxonibus et Belgis dicitur dingsdagh, quod olim ille dies esset judicialis. Loccenius, antiquit. sueo-goth., cap. 4.

for Le pare, has so is in lies, so as province of a superior of province of the lies and the lies are provinced of the lies and provinced. The lies of the lies of the province of the provinc

Le residence de comme se qu'e per, piece i deposit de la constante de la con tert de Mars, soumé par est abit. Test especial risks printed to the line all publics it is naturally experience. picale da son da pius secon et da pius serote tribuni d'histors. Un prime surnimat que je vez pales de differ brimpe-On coming gar in the animage or large in Arm, Mars, or in Places closed at collecet qu'il vez des charp et caller de Non-Come distribution and consider are this wa inder present gar that sint over its expera direca el termina area l'escritor de la paint I drivery, which is notice to it up. mental per or non or or second not non in passegarde de Mars, são ar feit que republic comme la décisió malaire de la justició de des not and legalities is the classic ratt, min à Mor, camb-i pa et un properties applique à com avenue le juges? en premare Man pour la justice des est en règle; Aréopage signifie champ ou colline de la justice, et cette dénomination convenoit à un tribunal qui tenoit ses séances dans cet endroit.

Le territoire d'Athènes, appellé attique formé de Atland, pays nourricier, étoit concacré à l'agriculture. Cérès, selon la fable y avoit apporté l'art de la culture du blé. Outre les fêtes éleusiennes en l'honneur de cette déesse, on célébroit aussi à Athènes ses THESMOPHORIES, fetes des loix, instituées pour faire respecte? l'agriculture.

Hasardons ici une conjecture sur l'origine du nom de Mars; il est apparent qu'autrefois on a fait usage du mot Mart, ou Maert pour dénoter un ministre. Ce qui le fait présumer c'est que ce mot avec une terminaison féminine est de nos jours encore en plein usage pour désigner une femme de service; MAERTE est une fille employée à quelque fonction domestique, KINDER-MAERTE est une garde d'enfaus, les mots masculins ont précédé les féminins: il est donc apparent que Maert aura été en usage pour signifier un ministre ou surveillant, et dans ce sens dings-maert, veut dire ministre de la justice. Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'on ait abandonné l'acception primitive, lorsque macre sera devenu le uitre ou plutôt le nom d'un dien.

### Mercredi, WOENSDAG.

Les produits de l'agriculture ne fournissent pas à tous les besoins de l'homme, il y a d'autres objets qu'on ne peut se procurer qu'à l'aide des arts et du commerce. C'est pour cette raison que les législateurs ont consacré le Mercredi, cinquième jour de la semaine, au commerce et aux arts. Son nom latin dies Mercurii, Jour DE MERCURE, en est une preuve ostensible: chacun sait que Mercure est le dieu du commerce et des arts.

On fait dériver communément le mot Mercure de Merx, Mercari, Mercator; la vérité est que Mercure vient du mot merkt, signe. Les pièces de monnoie sont des signes, et c'est avec cette espèce de signes qu'on fait le négoce; de là MERKT, marché. Mercure est proprement composé de MERKT-UR, temps ou jour de marché; le Mercredi étoit le jour du marché de la semaine.

Mais comme dans les premiers âges on ne faisoit pas le commerce avec des merks ou pièces d'argent, Merkt-dag, ou Merkt-ur n'est pas le nom primitif du Mercredi. On l'appelloit comme il est encore appelé de nos jours, Wonsdag ou Woensdag. L'étymologie de ce terme a intrigué les écrivains; la plupart le font venir d'un prétendu Dieu Woden, mais sans être d'accord sur la nature de cette divinité payenne. Juste Lipse a été assez heureux pour en donner le mot; dans ses notes sur

Tacite, ce savant observe que Wonsdag, ou comme il le nomme Wonstdagh, vient du verbe WINNEN, gagner, dont le prétérit est won, et le principe passif wonnen ou gewonnen.

"Paul Diacre rapporte, dit-il, que les lon"gobards, qui sont des germains, appellent
"Mercure wodam. Moi, continue l'auteur, je
"crois qu'il faut lire wondam ou wonstam, du
"gain auquel il préside, à lucro cui præest. La
"preuve de cela c'est que nos pères ont nommé
"Mercredi dies mercurii (1) le jour que nous
"appellons encore Wanstdagh. On peut rappeller à l'appui de cette opinion tout ce que
nous avons dit, en plus d'un endroit, sur
le sens extrêmement étendu du verbe winnen, gagner (2). Il suffira d'ajouter qu'on en a
aussi formé le mot winkel, boutique, lieu
consacré au commerce.

#### Jeudi, DONDERDAG.

L'agriculture, le commerce et les arts four-

Mercurium mensuram ac pondus, et mercaturæ quastum reperisse affirmant. Diod. Sic., lib. VI. cap. XV. pag. 471.

Quæstus est winste, wonste.

<sup>(1)</sup> Les anglais appellent le Mercredi WEDNESDAY: il est apparent que leur verbe GUET, gagner, a été prononcé autrefois WET, WED. Il y a plusieurs mots en anglais dans lesquels la lettre w est échangée en GU, témoin entr'autres le mot GUARDS, gardes, dont l'originel est incontestablement WARDS; ainsi WEDNESDAY aura du rapport à gain, tout comme Wonstdag ou Woensdag.

<sup>(2)</sup> Voyez tome premier, page 110.

The limits and the li

THE TAILS -

arii - T-Gregoria

1 mm 2 2 mm .

Table 1 ...

15. - · · ·

BE ATTACH OF A

mi dina. Bumbelik keni

Table and the second of the se

Mil H et ..

THE REAL PROPERTY.

سنامتينة

Toutes ces discussions étymologiques sur les noms des dieux sont certainement bien propres à causer de l'ennui. Elles sont cependant indispensables pour remonter à l'origine des choses. Les combinaisons étymologiques sont une
espèce de chymie morale; si on se donne tant
de peines pour déterrer les premiers élémens de
l'histoire-naturelle par des travaux laborieux et
souvent dangereux; pourquoi se refuseroit-on
à quelques dissertations arides lorsqu'il s'agit de
découvrir les premiers élémens de l'histoire morale et religieuse.

Le Jeudi n'étoit pas consacré comme auteur et créateur suprême, mais particulièrement comme juge suprême: c'étoit à Jupiter armé de la foudre, embléme de la vengeance céleste. Cette idée est exprimée par le sens figuré du nom Donderdagh ; le mot Donderdagh composé de DONDER, tonnerre, et de DAGH jour, signifie jour du tonnerre : donder, thonder, thunder, thor, tonitru, tonnerre, tous termes synonymes, provenant de la même source, ne sont point, comme quelques-uns pensent, des onomatopées. Leur racine est toorn, courroux; l'épouvantable bruit du tonnerre, et le feu dévorant de la foudre étoient regardés comme des signes de la colère des dieux et les instrumens symboliques de leur justice. Le culte du jeudi étoit dirigé de manière à représenter la religion comme le tribunal des mœurs, c'est

pourquoi dans la célébration des mystères, on donnoit le spectacle magique de la punition du crime après la mort, et des suites effrayantes des passions déréglées.

Jeudi se dit en anglais thorsday, jour de Thor: quant à l'étymologie du nom, il y en a beaucoup, dit Ihre, qui croient que thor signifie tonnerre (1), et que le thor teuton est le même que le Jupiter grec, qui excite le tonnerre, saontais. Nous avons traité de thor à l'article de Thorhout, ville de la Flandre occidentale (2).

Rien n'intéresse plus les mœurs que le mariage. Une république n'est qu'une grande famille composée de la réunion de familles particulières. La bonté d'un tout se compose de la bonté des ses parties; si l'état politique demande de la stabilité, l'état conjugal en exige de même. L'intérêt des conjoints, l'intérêt des enfans et par conséquent celui de la société en général commandent que l'union maritale soit sacrée et durable. Si la religion est le lien le plus fort des familles associées, c'est donc à la religion à sceller du sceau de son autorité le nœud du mariage pour le rendre sacré et

<sup>(1)</sup> Quod ad nominis rationem attinet, credunt multi Thor tonitru denotare, atque adeo nostrum Thor exprimere Jovem tonantem, BRONTAION. Ihre, verbo TOR.

A THOR adhuc Dies Jovis THORSDAGH, et THORDON, tenisru appellationem suam retinuit. Loccenius, antiquit, sucogoth., cap. 3.

<sup>(2)</sup> Voyez tome premier, page 196.

indissoluble. Cette vérité a été vivement sentie par les anciens; par tout la religion s'est emparée de l'état conjugal. Pline nous a conservé la sanctification religieuse du Gui de chêne qui se méloit, dit-il, à toutes les cérémonies du culte des Druides. Il est vrai qu'il traite cette cérémonie de superstitieuse, et qu'il semble avoir pitié de la crédulité et de l'aveuglement du peuple. Mais c'est que Pline en ignoroit le mystère. La sanctification du Gui de chêne étoit l'emblème de la sanctification du mariage. C'est même de cette sainte cérémonie que nous sent venus les mots marier, mariage, mari. On en donnera l'explication dans un chapitre particulier.

# Vendredi, VRYDAG.

Après avoir consacré les six premiers jours à des travaux et des devoirs tant religieux que civils, les législateurs ont proclamé le septième jour libre. On dit libre parce que c'est là le sens propre du nom qu'ils lui ont donné; VRYDAG, nom du Vendredi, signifie mot à mot libre jour. On jugeoit convenable d'accorder à l'homme un jour de liberté après six jours consécutifs de travaux, de peines et d'occupations, tant pour le remettre de ses fatigues, que pour rendre la vie douce et agréable. Aussi employoit-on ce jour de relâche dans l'ivresse des plaisirs. C'étoit d'abord un jour de bacchanales. Ou se souvient que Circé recommande à Ulysse et à ses com-

pagnons de passer dans les plaisirs de la table le jour qui suivoit la célébration des mystères.

C'est de-là que Bacchus, qui faisoit les honneurs de ce jour a reçu le surnom de libre; les latins l'appellent liber pater.

Dans les fêtes religieuses du sixième jour on bénissait le lien du mariage, le septième jour étoit destiné à la célébration des nôces. Sous ce rapport l'amour présidoit aussi à ce jour; c'est de-là que le mot vry a donné naissance au verbe vryen (1) qui dans l'usage moderne signifie faire l'amour, rechercher une fille en mariage.

Si on donne aussi le nom de frayer, VRYEN, à l'amour des poissons, c'est que les apôtres de l'ancienne loi étoient originairement pêcheurs de profession.

C'est par la même raison que le nom vrydag, lorsqu'on a divinisé les noms des jours de la semaine, est devenu chez les romains le titre symbolique de la déesse de l'amour.

Le vendredi s'exprime en latin par le mots DIES VENERIS, jour consacré à Vénus, déesse de l'amour.

Il n'est pas probable que, dans son origine, Vénus ait été le nom d'une femme. Us en latin est une terminaison masculine; sclon le génie de cette langue il auroit fallu dire vena. Cette forme se rapproche de si près de la vérité qu'il

<sup>(</sup>I) VRYEN, faire Famour, rechercher une fille en mariage. Halma, dict., hoc verbo.

ne faut que l'interposition de la seule lettre I pour nous rendre le mot primitif: ce mot est venia, il signifie congé, liberté; dies veniæ est le même que Vrydag, et veut dire mot à mot jour de liberté. C'étoit un terme consacré dans les anciens gymnases pour annoncer les jours de vacance qu'on accordoit aux écoliers.

St. Augustin et d'autres auteurs remarquent que la planète Vénus a été nommée autrefois Junon. Il est permis d'en conclure que le vendredi aura primitivement porté le nom de Junon et que dans les siécles de corruption, on lui aura substitué celui de Vénus. Ce qui vient d'abord à l'appui de cette opinion, c'est que suivant les traditions mythologiques Junon présidoit aux mariages légitimes, et à la solemnité des noces. C'est des unions avouées par les mœurs, et munies du sceau de la religion, qu'il s'agissoit le Vendredi, et nullement des passions auxquelles préside la déesse de Cythère.

Une circonstance qui jette sur ce point beaucoup de lumière, c'est la signification du mot
Junon; on s'imagine que le mot Junon est le
même que Juvans favorable. On a tiré aussi
l'étymologie de Jupiter, de Juvans pater; mais ces
étymologies sont visiblement forcées et ne sont
d'ailleurs pas assez caractéristiques. L'épithète
Juvans est applicable à toutes les divinités sans
distinction. Nous avons déjà donné le sens pro-

pre du min limiter. In l'ai membre l'assaileme riviue de limite à la la la la commande montre l'aissaileme de la saint evera l'aissaileme de la commande del la commande de la commande de

Gave a tremma at his error as a retentra para principal and a recommender
des Schaushaueren de en en en en
auteurs sont terror and a de en en
celte du mite Transporte auteurs.

<sup>(1)</sup> Voyer chavant page 15

<sup>(</sup>a) Voyez tome premier . page 15 for the land

étoit contractée à vie et suivant les loix; trauwe veut dire foi; TRAUWEN, donner sa foi, promettre une fidélité inviolable. On distinguoit ainsi une femme légitime, des femmes qu'on ne prenoit qu'à terme, ou en forme de bail; celles-ci étoient appelées hoeren, mot formé du verbe huren, hoeren, prendre à bail, conducte. C'est dans cet esprit qu'en latin elles sont nommées merreles, feminæ mercede conductæ. Houris, nom des nymphes du paradis de Mahomet, qui servent aux délices des bienheureux sans engagement fixe, ne viendroit-il pas de la même source?

Dans la description que Pline nous donne de la sanctification du gui de chêne, il décrit les sacrifices et les alimens qui se trouvoient tout préparés pour le repas public que l'on donnoit aux assistans à la fin de la cérémonie. Sous ces rapports la sanctification du mariage. à laquelle présidoit Jupiter, et la solemnité des noces, à laquelle présidoit Junon, se trouvoient comme enchainées l'une à l'autre. Voilà ce qui a donné lieu à la fable de la solemnité du mariage de Jupiter avec Junon; ce prétendu mariage entre le roi et la reine du ciel n'est que l'emblême de l'état conjugal associé à la religion, ou en d'autres termes, du lien conjugal érigé en sacrement. C'étoit un dogme établi chez les élysiens que le ciel avoit interposé son autorité pour unir l'homme à la femme, afin de rendre leur lien indissoluble. Avant la civilisation. les mariages ressembloient aux amours de ceue espèce d'oiseaux dont le nom est passé en proverbe pour dénoter des infidélités conjugales; la fable nous donne en termes formels cette comparaison singulière. Jupiter, dit-on, s'est rapproché de Junon sous la forme d'un coucou, mais ajoute-t-on, il l'a épousée ensuite légalement. La première partie de la fable est l'image commémorative de l'ancien commerce charnel brut, l'autre est l'image de l'union de l'homme et de la femme dans l'état sacré du mariage.

Pour rendre solemnelles ses noces avec Junon, Jupiter ordonna à Mercure d'y inviter tous les dieux, tous les hommes et tous les animaux. En disant que Mercure fut chargé d'inviter les convives, on veut exprimer par là qu'on ne négligeoit pas les ressources du commerce et des arts, pour rendre les repas des noces somptueux et splendides. Des fêtes, célébrées avec beaucoup de pompe, étoient bien propres à imprimer aux unions conjugales un caractère de resde considération. La publicité qui résultoit de leur éclat, et de la multitude des assistans, formoit une preuve publique de ces engagemens sacrés; elle prévenoit les dangers et le scandale des mariages irréguliers on clandestins. · Il y avoit des hôtels particulièrement consacrés

à la célébration des ces sêtes. Ils portoient

le nom de melle, mot formé du vieux verbe MELLEN, marier. On rencontre dans la Belgique, en France et en Allemagne plusieurs lieux qui en ont conservé le nom. On en parlera à l'article du mariage.

La solemnité des repas de noces s'est maintenue longtemps; elle étoit poussée à un dégré de luxe si dispendieux que quelquesois l'autorité s'est trouvée forcée d'y mettre ordre, en bornant le nombre des convives. L'usage en a insensiblement diminué, et presque disparu depuis que les pères du Concile de Trente ont pris le sage parti de proscrire les mariages clandestins, et d'entourer la célébration du mariage de formalités capables d'en assurer la preuve.

Junon ne présidoit pas seulement aux mariages et aux noces, mais aussi aux accouchemens. Junon est l'embléme de la providence. Sous ce rapport une de ses attributions étoit de veiller à l'heureuse propagation de l'espèce humaine, c'étoit la déesse de la bienfaisance; (1) aussi de toutes les divinités il n'y en avoit

<sup>(1)</sup> Comme on donnoit à chaque dieu quelque attribut particulier, Junon avoit en partage les royaumes, les empires et les richesses. Ordinairement Junon est peinte en matrone qui a de la majesté. Elle a auprès d'elle un paon, son oiseau favori, et qui ne se trouve jamais aveç une autre déesse. La multitude des yeux d'un paon, lorsqu'il étale son plumage, est le symbole de la providence, ou de la nature bienfaisante. C'est l'Isis des égyptiens.

point dont le culte fut plus étendu et plus solemnel.

Les festins, qui avoient particulièrement lieu le Vendredi, étoient des repas en commun, institués pour faire naître l'amitié, et entretenir la paix et la concorde entre les fidèles. C'est dans ces banquets fraternels qu'on répandoit les premiers germes de la religion, et qu'on introduisoit les premiers exercices du culte. Avant d'admettre le peuple à table, on lui faisoit sentir que les mets étoient un bienfait de la providence, qu'on devoit en reconnoître Dieu pour auteur, qu'en conséquence il falloit les lui offrir comme un hommage dû à sa bonté et à sa puissance; aussi les prêtres les bénissoient, et cette sainte cérémonie finie, on se mettoit à table pour manger. Par le moyen de l'offrande les mets passoient dans le domaine de Dieu, et devenoient des biens sacrés; voilà l'origine des sacrifices; terme formé de sacrum facere: nous en traiterons spécialement.

Suite du système hebdomadaire : son institution regardée comme divine.

L'esprit de haute sagesse qui règne dans le système hebdomadaire, cette heureuse harmonie entre la répartition des sept jours et son application aux grandes institutions sociales, l'indication précise de ces sept jours par le cours et

les phases d'une planète qui est le satellite de la terre, qui ne tourne qu'autour de la terre, et qui semble être faite exprès pour la terre, ont fait regarder cette institution comme dictée par une inspiration divine; on s'est persuadé que ces admirables accords ne pouvoient être l'effet du hasard, mais que la providence même les avoit ménagés pour le bonheur de l'homme. C'étoit une croyance reçue que la création de la semaine, qui présente un systême du monde moral, avoit pour type la création du monde physique. Sans avoir besoin pour le prouver de recourir à nos livres sacrés, on n'a qu'à consulter la cosmogonie des Perses et celle des Etrusques; l'une et l'autre assurent que le monde a été créé en six temps. Les Perses évaluent chaque temps à un mois, et les Toscans à mille ans. La Genèse le borne à un jour. Ces prétendues variantes résultent des différens sens qu'on a donnés autrefois aux termes année, mois et jour. Moyse n'entend certainement pas parler de jours solaires, puisqu'il assure que le soleil n'a été créé qu'au quatrième jour. Ce qu'il y a d'essentiel à remarquer, c'est qu'on s'accorde sur les parties intégrantes de l'univers, qui ont été l'objet de la création pendant chacun de ces temps: au premier temps Dieu crée le ciel et la terre, au second le firmament, au troisième la mer et les eaux, au quatrième le soleil, la lune et les astres, au cinquième les animaux, au sixième l'homme et la femme.

Ensuite, dans la formation de la semaine, on a pris ces six temps pour des jours solaires. Le Sadder, liv. e sacré des Perses, après avoir parlé de la distribution du temps en six jours, ghahanbar, fait remarquer que cette institution est due à Gjemschid, et que Dieu même en a montré l'observation (1) au législateur des Persans.

"Le créateur du monde, dit Hyde, a partagé "son ouvrage en six jours, et s'est reposé au "septième, pour manifester aux hommes par son "exemple que sa volonté divine étoit que ce "jour-là fût sanctifié. Dieu, ajoute-t-il, a commandé strictement cette observance, et a memacé d'en punir les transgressions par des peines "sévères (2)." Cette loi étoit nécessaire, car telle est la nature de l'homme qu'il doit être commandé et forcé à faire son propre bien. Les premiers législateurs conduisoient le peuple comme un

<sup>(1)</sup> Le Sadder chap. 94., après avoir parlé de l'institution des six jours, ghahanbar, dit: "Scito hacce sex "ghahanbar instituta fuisse à Gjemschid; horum autem ob-"servationem Deus ostendit Gjemschido. "Hyde, de relig. Persarum, pag. 162.

<sup>(2)</sup> Ille autem antropopathos opus suum divisit in sex dies, et tunc quievit septimo, ut exemplo esset hominibus, quos diem septimum sanctificare voluit, et id strictè pracepis, et severam poenam in delinquentes irrogandam curavit. Hyde, page 167.

médecin conduit son malade; ils lui prescrivoient une rigoureuse diète, ou manière de vivre, qui tendoit tant au bonheur de chaque individu, qu'au bien-eire général de la société. C'est de-là que ces instituteurs philanthropes ont été nommés Hélisiens, Heilige, terme qui, comme on l'a vu, signifie médecins (1).

Il existoit encore une autre raison pour rendre la sanctification du septième jour obligatoire; c'étoit pour en étendre les doux effets à toutes les classes du peuple. On vouloit que ce jour fût universellement libre, VRY, et observé comme tel, tant par les esclaves que par les maîtres. Par cette sage mesure, la religion venoit au secours de la classe malheureuse : elle protégeoit les esclaves contre le despotisme des maitres, souvent trop durs ou trop avides. On peut juger du soin que ces pieux législateurs prenoient d'inspirer des sentimens d'humanité et d'amour du prochain, par la manière dont on traitoit quelquefois les esclaves. Macrobe rapporte que, pendant les fètes nommées Saturnales, les maîtres servoient les, esclaves à table; voilà des époques réputées à juste titre comme des siècles d'or.

Mais ces sages institutions n'ont point été à l'abri de la corruption du temps. Le Vendredi, ce jour de liberté consacré au soulagement et

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, page 10.

à la récréation du peuple, est dégénéré inseasiblement en jour de licence et de débauche; des orgies et des bacchanales ont succédé aux repas fraternels des sacrifices; la voluptueuse Vénus a pris la place de la décente et bienfaisante Junon. Le mal étoit porté à un tel point que la nouvelle loi, en conservant l'institution divine de la semaine, n'a pas trouvé de meilleur moyen pour y remédier, que de changer l'ordre des jours, et de déplacer le jour du sabat. Non contente de cela, et considérant combien les hommes tiennent aux vieilles habitudes, l'Eglise n'a pas cru pouvoir mieux atteindre son but qu'en frappant le Vendredi d'une espèce d'anathème; elle a, comme par forme d'expiation, transformé ce jour gras par excellence en jour maigre; le Vendredi, ce jour de délices et de la bonne chère, est devenu, par le nouvel ordre des choses, un jour d'abstinence perpétuelle.

Du moment que le Vendredi étoit changé en jour maigre, il ne convenoit certainement plus à un jour de noces. Mais, abstraction faite de cette circonstance, on a jetté tant de défaveur sur le Vendredi, qu'il en est résulté un préjugé singulier contre ce jour, préjugé qui se soutient encore par l'effet d'une tradition sourde, malgré qu'on en ait perdu le principe. Dans l'opinion vulgaire, le Vendredi est devenu un jour funeste et de mauvais augure, même pour les sujets auxquels il étoit jadis consacré. C'étoit le jour des noces;

c'étoit la fête des esclaves; on n'en veut plus ni pour les formalités du mariage, ni pour jour d'entrée au service domestique.

Avant de finir cet article, arrêtons-nous un moment sur l'origine du mot weék, nom de la semaine.

Septimana, dont on a formé semaine, veut dire sept jours luni-solaires; il est composé de SEPTEM, sept, et de MANA, lune: HEBDOMÉ en grec, formé aussi de EPTA, sept, a la même origine. Ces noms, comme on voit, ne présentent qu'un sens matériel; nos pères, qui avoient toujours un but moral, lui ont donné le nom de WEEK, en anglais aussi week, et en flamand communément WEKE. Ce mot signifie à la lettre éveil, il dérive du verbe WEKKEN, éveiller, réveiller. Ainsi que la révolution entière de la lune s'appelle MAEND, de MAENEN, monêre, comme étant une période qui donne avis des devoirs à remplir pendant son cours; de même on a nommé les phases de la lune week, comme réveillant sans cesse dans l'homme le souvenir de ses devoirs journaliers.

Les Jours de la Semaine divinisés.

Noms des Planètes.

Lorsque l'on considère que les Planètes portent les mêmes noms que les Jours de la Semaine, et qu'on ignore le secret du système hebdomadaire, on est d'abord tenté de croire, qu'on aura appliqué aux Jours les noms des Planètes. Une circonstance qui cependant affoiblit cette idée, c'est que dans la momentature des Jours on n'a pas suve Jordre du système planétaire. Le premore Jour poure le nous de Saturno, le secon- celui du Stuell, le trosseme le nom de la Lune euc., ce n'est pas auss, que les Planètes sont ravgres dans le cuel ? Quel peut donc avoir été le moif de ceue disparme?

Si les Planetes n'ent point donné leurs nous aux Jours, il taut que cent-ce aient contre les leurs aux Pianeiro; la conformié entre les uns et les autres ne peut pas etre au jun de lassard. Faudroit-il au reste s'étonner que des hommes, qui ont voulu environner le système benoumadaire de toute la majesté possible, aiem voule le faire figurer dans le Panthéon de la nature? Cette idée n'étoit qu'une suite de l'opinion que la Semaine est une institution divine. Il était sont naturel de consacrer les noms d'un currage ai sublime de l'ordre moral, aux agens les plus augustes de l'ordre physique. Une chose qui se prétoit à cet ingénieux projet, avec antant de justesse que si elle eut été arrangée par la Providence, c'est que, non-compris le Scheil et la Lune, qui faisoient déjà partie de la Semaine. on aperçut que le nombre restant des Planètes étoit égal au nombre restant des Jours de la Semaine. Cette heureuse combinaison ne permit plus de balancer; on érigea les Planètes en représentans des Jours hebdomadaires, en leur donnant le même nom qu'à ces Jours. Mais les instituteurs ne se sont pas assujettis à une imitation servile; ils ont voulu motiver leurs procédés. Faute de trouver dans la nature des autres cinq planètes des propriétés analogues aux objets indiqués par les jours, comme dans celle du soleil et de la lune, on s'est attaché à des accessoires. On a cherché de l'analogie dans la position, dans la course, et dans la couleur de ces astres. Voici la marche de cette opération.

# SATURNE', Samedi.

On a donné à la planète la plus éloignée le nom de Saturne: cette application est heureuse sous tous les rapports. Saturne est à la tête du système planétaire, comme le Samedi est à la tête de la semaine, et l'agriculture à la tête des institutions sociales. Quelques-uns ont justement pris la couleur blanchâtre de cette étoile pour l'emblême de la candeur des cultivateurs. Sa course lente répond à la marche lente de la végétation et de la croissance des fruits terrestres. Le nombre de trente années que dure sa révolution compose le siècle des Gaulois, et donne la mesure d'une génération. Saturne, après cette course de trente ans, revient au signe du Taureau, et on célèbre son retour par des fêtes séculaires. On a choisi l'âge de ce retour pour peindre Saturne; on le représente toujours comme un vieillard jubilaire, qui a achevé son cours d'agriculture.

# MARS, Mardi.

La raison qui a fait prendre la troisième planète

(Mars) pour représenter la Justice, c'est sa couleur rougeâtre. Le rouge, couleur de sang, a été regardé de tout temps comme la couleur emblématique de la Justice. C'est dans cet esprit que le parlement de Paris, après la fin des vacances, faisoit au mois d'Octobre l'ouverture de son nouveau cours par la célébration d'une messe solemnelle, à laquelle les membres assistoient en robes rouges. Cette messe, par ses rapports avec l'exercice de la justice, fut nommée messe rouge. Le tribunal de cassation a imité ce pieux exemple; il reprend aussi en automne ses fonctions judiciaires sous la protection du Juge suprême, et assiste à une grande messe en costume rouge.

Peut-être aussi, en faisant choix de la troisième planête, a-t-on eu égard à la durée de sa course. La révolution de Mars est moyenne entre les révolutions de Saturne et Jupiter d'une part, et de Vénus et Mercure de l'autre. Comme elle n'est ni lente, ni vive, elle semble assez répondre à celle qu'exige l'administration de la justice, où trop de précipitation, ou trop de lenteur sont également dangereuses. C'est bien particulièrement dans les fonctions judiciaires qu'il importe de prendre pour règle la maxime festina lenté. Mars achève sa course en deux ans; on accordoit, dans l'ancien réglme, à la partie qui avoit perdu son procès en dernier ressort, le terme de deux ans pour en réclamer la révision.

### MERCURE, Mercredi.

La planète qui met le plus de célérité dans sa marche est celle qui se trouve le plus près du soleil : elle fait son tour dans l'espace de sept mois. Elle étoit donc la plus propre à servir d'embleme au commerce. Les opérations commerciales demandent de la célérité. En conséquence on a donné à cette planète le nom de Mercure; on peint ce Dieu avec un pétase ou bonnet de voyageur, comme étant le voyageur par excellence. Voyager et commercer étoient jadis la même chose : l'objet des voyages étoit le négoce; et pour preuve que c'étoit ainsi que les anciens l'entendoient, c'est que le pétase de Mercure étoit peint avec des aîles; on n'a pas besoin d'aîles lorsqu'on ne voyage pas pour affaires.

## JUPITER , Jeudi.

Pline le naturaliste rapporte comme une vérité reconnue que la foudre qui tombe sur la terre se forme principalement dans la région de la planète Jupiter; ne cherchons point ailleurs la raison qui a fait consacrer à cette étoile le Jeudi, jour du Tonnerre, Donderdag. Il est vrai que, selon Pline, on en a tiré une autre conséquence; on a cru que c'étoit de-là que naissoit la fable qui fait Jupiter lancer des foudres (1). Mais c'est parce qu'on igno-

<sup>(1)</sup> C'est un fait ignoré du plus grand nombre, mais dont

DES CHANPS ÉLYSÉES. 65 roit la nature de Jupiter : ce dieu armé de la foudre est l'emblème de la vengeance céleste.

## Vinus, Vendredi.

La planète dont il nous reste à parler accompagne toujours le soleil; elle devance cet
astre le matin et semble hâter l'arrivée du jour;
le soir elle suit cet astre et semble prolonger le
jour (1); C'étoit de ces momens, qui précèdent
ou suivent les heures des travaux, que les
jeunes gens de la campagne profitoient pour
se voir, et pour préparer les nœuds que
l'hymen rendoit sacrés et solemnels dans les
fêtes du Vendredi. Il étoit donc bien naturel
de consacrer ce jour à l'étoile qui préside à
ces heures du berger. Vénus dont le nom a
été donné à cette planète, et qui a prévalu
sur celui de Junon, est eucore distinguée dans

l'élite des savans s'est acquis la certitude par l'examen assidu du ciel, que les feux qui, en tombant sur la terre, sont nommés foudres, proviennent des trois astres supérieurs, Saturne, Jupiter et Mars, mais surtout de celui d'entr'eux qui occupe le poste du mil.eu.... Et c'est ainsi que Jupiter a acquis l'épithète de foudroyant. Ideoque dictum Jovem fulmina jaculari. Traduct. de Pline, liv. s. chap. 20.

<sup>(1)</sup> Ante matutinum exoriens Luciferi nomen accipir, ut sol alter, diem maturans: con:rà ab occasu refulgens nuncupatur vesper, ut prorogans lucem, vicemque lune reddens. Plin., lib. 2. cap. 3.

les poésies pastorales par le titre d'étoile du berger. Remarquons que Vénus est la plus brillante de toutes les étoiles; l'éclat augmente la pompe et la magnificence des fêtes (1).

Conclusion de nos réflexions sur la semaine.

Maintenant que le voile, qui couvroit le systême hebdomadaire, est levé, on voit se vérifier à la lettre toutes les idées que nous avons données sur la nature de la Mythologie. Les dieux, que les uns croyoient avoir été des personnages vivans et que d'autres vouloient faire passer pour des emblemes physiques, ne sont, conformément à l'opinion du philosophe Persée, que des choses utiles et salutaires mêmes (2). Or comme ces objets d'utilité étoient les institutions fondamentales de l'ordre social, qui sembloient naître graduellement les unes des autres, on les a personnifiés et divinisés comme

<sup>(1)</sup> Suus quidem (Planetis) cuique color est. Saturno candidus, Jovi clarus, Marti igneus, Lucifero candens, Vesperi refulgens, Mercurio radians. Plin., lib. 2. cap. 18.

Ainsi Saturne candidus; les laboureurs sont des gens candides; Jupiter clarus, il lance l'éclair; Mars igneus, id est rubicundus, c'est la couleur du sang qu'on répand à la guerre, c'est la couleur de la justice; Vénus candens le matin et refulgens le soir, c'est pour éclairer l'heure du berger; Mercure radians, ce sont les arts, les sciences et la commerce qui font briller l'homme et les nations.

<sup>(2)</sup> Voyez tome premier page 8.

s'ils ne formoient dans leur ensemble qu'nne seule famille partagée en plusieurs générations. l'Agriculture étant à la tete des institutions, Saturne, qui en est l'emblème, fut regardé tomme la tige de cet arbre généalogique. Jupiter considéré comme l'embleme d'une de ces institutions, le culte religieux, passoit pour être le fils de Saturne: Mais cela n'empéchoit pas que, considéré aussi comme chef de la religion, comme etre supreme, il ne fut appelé le père des Dieux et des hommes. C'est sous ces différens rapports que les deux natures symboliques de Jupiter, qui sembloient se contredire, se trouvent en harmonie.

On aperçoit aussi sous quel rapport Mars fut appelé le fils de Jupiter; on regardoit la justice humaine comme une émanation de la justice divine.

Jupiter, dit-on, régna 120 ans; 120 ans sont quatre générations à raison de 30 ans ponr chacune. Tout porte à croire qu'on a voulu faire entendre par cette sable que la famille céleste a eu quatre générations. Uranus est la première, Saturne la seconde; Jupiter la troisième, les ensans de Jupiter, les héros composent la quatrième; c'est à cette gradation généalogique que se borne le tablean de la sphère céleste (1).

<sup>(1)</sup> C'est de cette quatrième génération que parle liésiode

En considérant mûrement la haute sagesse qui a présidé à la confection du système hebdomadaire, à cet esprit de sollicitude paternelle pour le bonheur de l'homme qui a commandé le jour de repos, on ne s'étonne pas que cette institution soit passée chez tous les peuples policés de la terre, qu'elle ait été accueillie partout avec enthousiasme, qu'on l'ait chautée et célébrée de différentes manières, comme un présent de la divinité. Flave Josephe, qui a écrit sous Titus et Vespasien, assure que de son temps le septième jour de la semaine étoit par-tout respecté et observé comme un jour de Sabat.

Passons à la division du temps en mois, on y reconnoîtra le même esprit de sagesse et de philantropie qui a présidé à l'organisation de la semaine.

dans son poème des travaux et des jours, vers 156, et suiv.

Sed postquam et hoc génus terra operuit rursum aliud

quartum in terra multorum alumna. Jupiter Saturnius fecit justius et melius virorum beroum divinum genus qui

vocantur semidei, prior atate per immensam terram. . . .

Ils autem seorsum ab hominibus vitam et sedem tribuens

Jupiter Saturnius constituit eos ad fines terra procul ab

mmortalibus. Saturnus horum rex est; et ii quidem habitant securum animum habentes in beatorum insulis juxtà

oceanum profundum felices heroes.

## Le Zodiaque, étymologie du mot.

Le Zodiaque est la règle du temps pour la vie sociale durant la course annuelle du soleil. Examinons d'abord le sens du mot, il ne manquera pas de nous donner des lumières sur la nature de la chose; tous les mots techniques de la république des atlantes sont des définitions.

Les astronomes font dériver communément le mot Zodiaque de Zoon, qui en grec signifie animal par la raison que les donze signes du zodiaque sont autant d'images de différens animaux. Mais dans l'hypothèse même que Zo, première syllabe de zodiaque seroit formé de zoon, animal, à quelle fin est-il suivi de cette longue terminaison diaque, qui compose les trois quarts du mot? que veut dire ici diaque? c'est de quoi l'on ne s'embarrasse pas. Quelquesuns cependant, qui sentent cette difficulté, préférent de faire venir le mot zodiaque de zodion, petit animal, au pluriel zodia; mais si cette explication se rapproche plus de la forme du mot, elle s'éloigne davantage du bon sens; un belier, un taureau, un lion, sontils de petits animaux?

La première syllabe de zodiaque ne vient pas de zoon, animal, mais de zon, vie: diaque présente ici le même sens qu'il a dans l'hiérarchie de l'église; diaken en flamand, diacones en

grec, diacre en français signifient ministre (1). de sorte que zodiaque dans la véritable valeur du terme veut dire ministre ou régulateur de la vie. Cette définition exprime parfaitement sa nature; le zodiaque est institué pour être la règle de la vie sociale.

On connoit les signes du zodiaque, ils sont consignés dans ces deux vers latins.

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.

Le Belier, le Taureau, les Gémeaux, l'Ecrevisse, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons.

C'est dans cet ordre qu'on range ordinairement les signes du zodiaque. On met à la tête le Belier, en lui donnant le titre de dux gregis, chef du troupeau. Mais ce n'est pas dans le même ordre que les signes ont été rangés dans leur origine. Les anciens avoient plusieurs années; l'année civile qui commençoit à l'automne, l'année naturelle qui commençoit au printemps, l'une et l'autre toujours au temps que le soleil

<sup>(1)</sup> Les anciens hébreux appeloient le soleil suemesu, minister, quasi totius orbis minister vel famulus officiosus. Hyde, page 105.

Le Zodiaque fondé sur la course du soleil, est le ministre du globe.

brille an centre du cuel, se in sur cumme.

L'année civile connaciona avec l'anner agrance.

par la raison que c'en l'agranditure qui a nomne naissance aux societés civiles. 'Anner pri same étoit mesurée sur la propriete des saisons. La nature durant l'hiver est repartier rumme morre et elle semble renaure au remur du printemps.

Les législateurs, qui avoient a creer un monde civil, sont donc partis d'une saison a saquelle commence le travail de la cuiture : et est sous ce rapport qu'ils ont donné a l'année meme le nom de Jear qui signife moisson. C'est dans cet ordre que nous allons parcourre et expliquer les signes du zodiaque.

#### La Balance.

La vierge céleste qui porte l'épi, dernier signe du zodiaque, étoit comme nous alles bientôt le voir, l'embleme de la grande fete de la moisson, qui couronnoit l'année agricole. La saison des labours et des semailles renaissoit au signe de la balance; pour appeler les cultivateurs à reprendre leurs travanx on n'avoit pas besoin de signe particulier; le mot herfst, nom de l'automne, signifiant temps de labour,

<sup>(1)</sup> Ils avoient encore une année sacrée; celle-i commençoit au solstice d'hyver; le jour ou plutôt la nuit de ce solstice étoit appelée MODRARECHT (a), auit-mère. Scaliger, de emend. temp.

<sup>(</sup>a) Voyez page 68. du tome second de cet ouvrage.

étoit un avertissement sussisant. Mais une chose essentiellement nécessaire, c'étoit de montrer au cultivateur un garant de sa propriété, et d'une récolte paisible des fruits de ses frais et de ses travaux. Cette garantie étoit l'action de la justice, ainsi qu'on vient de l'établir dans la distribution des jours de la semaine. Il ne faut que cette réflexion pour reconnoître à l'instant la nature et le but du signe dont nous parlons. La balance a passé de tout temps pour le symbole de la justice, le devoir d'un juge est de peser la validité des causes, comme on pese les objets matériels dans une balance. Ainsi par ce signe on annonçoit l'activité des tribunaux et l'empire de la justice. Le cours de la justice s'ouvroit simultanément avec le cours de l'agriculture. On plaçoit le glaive de mars ou de la justice, à côté de la charrue et de la faulx de Saturne. Et c'est pour cette raison que Saturne avoit son exaltation dans le signe de la balance. Cet usage né avec la civilisation de nos pères, s'est perpétué jusqu'à nos jours; on voit par-tout les juges, après avoir joui d'un repos nécessaire durant la deruière saison de l'été, reprendre leurs fonctions aux premiers jours de l'automne.

Quoique ce soit une vérité connue de tout le monde que la balance est l'embléme de la justice, cependant, comme dans la profonde ignorance où l'on est tombé sur la nature du zodiaque, on ne soupçounnit pus que ce signe pût avoir quelque rapport avec l'administration de la justice, on cherche son origine dans l'état du ciel. Comme la balance répond à l'équinoxe, on s'est imaginé qu'elle indiqueit l'égalité des jours et des mits, et annouçuit l'équinoxe; cette erreur règne toujours.

Une circonstance qui repeasse cette idée, c'est qu'il n'y a pas de signe pour amoucer l'équinoxe du printemps. Le signe du Belier n'offre rien d'analogue à une égaluté entre les nuits et les jours. S'il étoit entré dans le plan des législateurs de signaler l'équinoxe de l'antomne quel auroit pu être leur motif de négliger celui du printemps? une pareille différence auroit marqué une incohérence dans leur ouvrage; et avec de pareils défauts le zodiaque n'auroit point passé à l'immortalité.

Mais une raison directe, qui tranche la difficulté d'une manière sensible, c'est qu'il répugne au sens commun de désigner l'équinoxe
par la figure d'une balance. Il est de principe
que l'objet figurant doit avoir une sorte d'analogie, soit morale, soit physique avec l'objet
figuré; mais comment indiquer l'égalité des jours
et des nuits par l'image d'une balance? la balance
est un instrument pour peser; la durée du temps,
la longueur des jours ne se pesent pas, on les
mesure. La destination du juge au contraire est
de peser moralement, au poids de la loi et

de la saine raison, les moyens, les prétentions les droits, les torts des parties contendantes qui se présentent à son tribunal. Un astronome pese-t-il la longueur des jours et des nuits pour constater leur égalité? il les mesure sur la course du soleil. La balance en fait d'allégorie n'est pas plus propre à désigner la longueur, l'égalité ou l'inégalité des jours et des nuits, que l'instrument de mesure, nommé aune, n'est propre à déterminer l'égalité ou l'inégalité de la pesanteur des corps. S'il eût été question de signaler les équinoxes, il ne manquoit pas de symboles propres; une sphère par exemple moitié noire, moitié blanche auroit parfaitement rempli ce but.

La propriété symbolique de la balance a été reconnue par les astrologues. Dans leur science généthliaque la balance passe pour l'embléme de la justice; ils tirent un heureux horoscope en faveur de ceux qui naissent sous ce signe; c'est dans leurs principes le pronostic d'un caractère droit et juste.

## Du Scorpion.

Pour bien comprendre le but de ce signe, ainsi que celui du sagittaire, il faut se reporter en idée dans ces siècles reculés où, avant l'âge de la civilisation et les progrès de la culture, la terre présentoit par-tout, et nommément dans nos climats, de vastes déserts et

d'immenses forêts, repaires d'animaux nuisibles. On rencontroit sur tous ses pas des reptiles venimeux, ou des bêtes féroces, sans parler pour le moment des bêtes sauvages, dout on traitera à l'article suivant. On est effrayé au récit de cette innombrable quantité de serpens qui anciennement infestoient toute l'étendue des gaules. En Egypte, pour se garantir contre ces reptiles, les ouvriers ne travailloient que chaussés avec des bottes, ocreati. Tout le monde a entendu parler des gros serpens, et surtout de ces serpens à sonnettes, qui rendent si dangereux les cantons incultes de l'Amérique. On peut juger de-là du triste état, auquel sous ce rapport seul, l'homme étoit réduit avant l'époque des réunions civiles. Chaque individu étoit en guerre perpétuelle contre ces animaux funestes. Mais que pouvoit l'habitant isolé contre cette multitude d'ennemis? sans cesse il devoit sentir l'impuissance de ses efforts, et la nécessité de s'allier avec ses semblables pour opposer une résistance mutuelle à ces destructeurs du genre humain. Ce sentiment, n'en doutons pas, a grandement influé sur la détermination de former des associations politiques. Il devoit naturellement entrer dans le plan des hommes de faire cause commune, pour attaquer dans des temps donnés, avec des forces réunies les animaux nuisibles.

L'époque la plus convenable pour employer

ces mesures étoit les derniers mois de l'automne. Cette saison, quoique spécialement destinée à la culture des terres, laissoit aux cultivateurs des intervalles suffisans pour s'occuper de ces soins. Voilà le vrai but du signe du scorpion; l'image d'un serpent servoit de cri de ralliement pour marcher à la destruction des reptiles venimeux. Le temps qui répond à ce signe étoit sagement combiné; c'est au milieu de l'automne que les serpens deviennent comme engourdis, et sont le moins à craindre.

#### Du Sagittaire.

La chasse que l'on faisoit aux bêtes féroces succédoit à la guerre des serpens: elle étoit annoncée par le signe du sagittaire qui présente la figure d'un chasseur. De tout temps l'homme eût des ennemis déclarés dans les animaux carnassiers; il a été forcé de les combattre même avant l'invention des armes, témoin le combat d'Hercule contre le lion de Némée. Selon Diodore de Sicile, la classe des cultivateurs en Egypte étoit chargée de la destruction des animaux nuisibles.

La chasse dans les temps anciens étoit le plus sûr chemin de la gloire et des honneurs (1).

<sup>(1)</sup> Ferarum venationes militiæ rudimentum et præludium; Cyrus, Mithridates et plerique beroes ita instituti. Bellum

Les hommes courageux et adroits qui excelloient dans cet art et qui employoient leurs forces et leurs talens à purger la terre des monstres, attiroient l'admiration et la reconnoissance des peuples. Le premier mortel que les livres sacrés nous peignent comme un héros étoit un chasseur, c'est Nemrod, qualifié de grand chasseur devant le seigneur (1), il passe pour être le fondateur de l'Empire de Babylone.

On peut se rappeller ici la belle description qu'Homère nous donne du baudrier d'Hercule (2); on y avoit peints différens animaux féroces, comme autant de trophées de ses utiles et brillans exploits. Dans ce tableau l'ours se trouvoit à la tête, par la raison que c'étoient sur-tout les ours qui infestoient le climat du nord, et qui étoient le principal objet de la chasse : cela est si vrai que du mot beer, ber, on a formé celui de BRRSARII, chasseurs. C'est ainsi qu'on appeloit les chasseurs des rois des Francs,

à belluis. Stemmata nobilium ursi, tigres, leones, venatio cur olim maxime necessaria. Venatio Nimredo gradus ad monarchiam. Bocchart, p. 226.

Le même auteur observe que le nom de Nimrod se rend en hébreu par le mot GIBBOR, qui a beaucoup de ressemblance avec le mot gibier.

<sup>(1)</sup> Et erat robustus venator coram domino. Genesis, cap. X. 文. 9.

<sup>(2)</sup> Voyez tome second, page 56.

on se rallioit, on faisoit des traques, on les attaquoit et les poursuivoit au grand bruit des cors, des trompes ou d'autres instrumens; par ces moyens on les effrayoit, on les faisoit fuir, on les éloignoit des villes et des lieux habités; c'est ce qui s'appelle en terme propre CHASSER, jaegen, katsen. Lorsqu'ensuite on est devenu assez fort pour s'en défaire entièrement, on ne s'est plus borné à une simple battue, on leur a fait une guerre meurtrière; mais le terme chasse consacré par l'institution est demeuré intact.

## Du Capricorne.

Lorsque le soleil entre dans le Cancer, il commence à s'éloigner de nos climats; il prend sa course vers le midi, descend toujours pendant six mois comme s'il alloit nous quitter pour jamais; mais enfin ayant parcouru le dernier degré du sagittaire, il s'arrête, fait une pause, remonte au ciel, revient visiter nos climats pour y répandre les effets de sa salutaire influence. C'est cette bonne nouvelle qui est annoncée par le signe du Capricorne. De même qu'une chevre, en broutant l'herbe sur des montagnes, va toujours en montant et franchit les lieux les plus élevés, le soleil, arrivé au point du Capricorne, remonte au haut du ciel et continue une marche ascendante jusqu'à son retour au signe du Cancer : c'est cette analogie qui a

suggéré l'idée de désigner ce phénomène céleste par la figure d'un bouc, ou d'une chêvre.

Ainsi le Capricorne est un signe astronomique qui marque le retour du soleil. Le signe du Cancer qui annonce le départ de cet astre, est, sous ce rapport, aussi astronomique, comme nous le verrons plus bas. La nature de ces deux signes a été reconnue par la plupart des écrivains; Macrobe l'a développée d'une manière satisfaisante dans son commentaire sur le songe de Scipion.

Dans la sphère indienne ce signe est composé de deux animaux, d'un bouc et d'un poisson, quelquefois d'un bouc seul à queue de poisson; le poisson a pour objet d'indiquer la saison de la pêche d'hiver. Dans nos sphères le dauphin céleste, emblème de la pêche, remplit la même fonction. Il annonce aussi l'ouverture de la pêche par son lever, qui coïncide avec celui du capricorne. En traitant du cancer nous verrons que ce signe, outre sa qualité astronomique, a aussi des rapports avec la pêche; il annonce l'ouverture de celle de l'été. Ainsi en hiver la chasse aux bêtes féroces est suivie immédiatement de la pêche.

Le Capricorne commence la saison d'hiver; cette saison étoit annoncée comme toutes les autres par des fêtes particulières. Nous avons déjà observé que Kersmisse, Noël, en rappelle l'origine. C'est le temps de la plus longue nuit,

appelée Moeder-Nacht, Nuit-Mère (1). Elle est dans nos climats de la même durée que dans la patrie des premiers prêtres chaldéens, c'est-à-dire, pour nous servir des termes du Zend-avesta, égale aux deux plus courtes nuits d'été. C'étoit durant cette nuit qu'on célébroit les mystères auxquels Ulysse a assisté, et où les initiés subissoient une espèce de mort civile et reprenoient une nouvelle vie.

#### Du Verseau.

Le signe du Verseau répond au milieu de l'hiver; la nature dans cette triste saison est comme morte. L'homme après avoir enduré le froid de l'automne et celui du premier mois de l'hiver, cherche les moyens de ranimer son sang glacé: les législateurs en ont senti le besoin euxmémes; ils ont bien jugé qu'il convenoit d'user d'une certaine indulgence dans des temps si difficiles. En conséquence ils ont accordé au peuple des jours de récréations. Ils lui ont permis de se rassembler et de se divertir dans des banquets fraternels; c'est ce qui est indiqué par le signe du Verseau. Ce signe représente un homme qui tient une cruche (amphora) inclinée comme s'il versoit à boire.

Pour preuve d'abord que les anciens l'ont ainsi compris, c'est qu'on a donné à l'homme

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 68.

qui tient le vase, le nom de Garymede; on sait que Ganymede est l'échanson du ciel, et qu'il versoit à boire aux dieux. On entend par ces fables les fêtes du peuple de dieu, ou des hommes justes de la République Elysienne.

Une autre preuve se tire du mot HORNUNG que l'on continue de donner au mois qui répond à ce signe; l'étymologie de ce mot a heaucoup exercé le génie des glossateurs. Keysler, dans ses antiquités germaniques, en a saisi le véritable sens. Il remarque que HORNUNG vient de HORNE, Corne; ce mois a été ainsi nommé, parce qu'il étoit consacré aux bacchanales: les Cornes étoient anciennement les vases qui servoient pour boirs. L'auteur après avoir bien développé son opinion, invoque à l'appui plusieurs tableaux contenant nombre de figures de cette espèce, qui comme instrumens emblématiques avoient des rapports au mois HORNUNG.

Il n'est pas difficile de reconnoître dans cette ancienne institution la source de notre carnaval, qui continue d'être en vogue dans le signe du Verseau chez la plupart des peuples de l'Europe. Ceux qui se sont le plus distingués dans ces divertissemens sont les Vénitiens originaires, comme on sait, des bords de la manche, et colons des premiers phéniciens (1). On a vu

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, p. 239.

que c'est ce peuple qui a établi l'usage de ses ancêtres d'épouser hebé, ou la mer (1).

Ceux qui ont envisagé les signes du Zodiaque comme météorologiques ont pris le Verseau pour le symbole de la pluie; mais dans ce systême même l'image du verseau, auroit été mal appliquée; le mois moyen de l'hiver auquel il répond, n'est nullement remarquable, ni particulièrement distingué par une abendance de pluies; c'eut été plutôt le mois d'Octobre (2) auquel il auroit pu convenir d'appliquer le signe du Verseau.

D'autres qui ont voulu chercher l'origine du Zodiaque en Egypte, ont regardé le Verseau céleste comme l'embléme du débordement du Nil. Mais outre que, pour pouvoir faire application du Verseau sous ces rapports, il a fallu renverser l'ordre total des signes, et placer la Balance à l'équinoxe du printemps, on ne conçoit pas comment on a pu attribuer de pareilles conceptions aux premiers instituteurs qu'on nous représente comme si sages. Un vase incliné, tel que celui du Verseau, pourroit figurer le cours d'un fleuve ou plutôt d'une cascade, mais nullement un dé-

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, pages 230. et 231.

<sup>(2)</sup> Le mois d'Octobre étoit nommé Brumaire dans le calendrier de la république française; le nom de Pluviôse lui convenoit davantage.

Le calendrier grégorien a reparu avec le premier Janvier 1806, qui répondoit au 11 Nivôse an xIV.

bordement; l'eau qui déborde monte, et ne descend pas.

Des Poissons.

Si une sage police permet d'adoucir les rigueurs des saisons par des intervalles de récréations et d'amusemens, elle n'ordonne pas moins de circonscrire le temps de ces réjouissances souvent dangereuses, et d'y mettre un terme qu'on ne puisse dépasser. Nos législateurs ont fait plus; ils ne les ont pas seulement bornées à l'espace du signe du Verseau; mais de peur qu'elles n'eussent quelquefois opéré sur le physique des individus des effets qui, sans précautions, pouvoient devenir funestes, ils ont fait succéder aux jours de ces bruyantes fètes et des festins recherchés, des jours de calme, d'abstinence, d'expiations, et ont pour ainsi dire mis le peuple au régime et à la diète; c'est ce qui, en style emblématique, est admirablement exprimé par le signe des Poissons. Le poisson est, sous plusieurs rapports, un vrai symbole de la frugalité et de la pureté; point d'animal plus sobre qu'un poisson, il ne vit que d'eau; point de chair moins substantielle que celle de poisson : elle n'est produite que par l'eau; point d'animal plus pur, il habite l'eau, il se baigne, il se purifie sans cesse. Se nourrir de poisson est passé en proverbe pour dire, faire abstinence; jour de poisson, VISCHDAG. et jour maigre, sont, dans notre manière de parler, devenus synonymes.

Comme on vient de voir dans le signe du Verseau l'origine des bacchanales, il n'y a personne qui n'aperçoive à l'instant, dans le signe des Poissons, l'origine de notre carême, temps consacré à l'abstinence et aux exercices de piété. Nous verrons sans cesse que, sans nous en donter, nous observons la plupart des institutions élysiennes et les règles du Zodiaque, nous sentons à tout moment la vérité de ce que le Seigneur a dit sur le but de sa mission. Je ne suis point venu, dit-il, dissoudre l'ancienne loi, mais la révéler et l'accomplir (1). Le ramazan des Turcs est également un reste de cette pieuse et salutaire institution, figurée par le signe des Poissons.

C'est vers le signe des Poissons que les Romains avoient fixé leurs cérémonies religieuses de purifications et d'expiations. Le mot de Februarius, nom consacré à ce culte, en fait foi : il signifie mois de purification; la racine en est le verbe februare, qui, en vieux latin, selon Varron et d'autres, veut dire purifier, expier; februa sont des purifications; on exploit, dans cette période sacrée, les excès et les débauches des fêtes bacchiques.

Il est présumable cependant, qu'en prolongeant le temps d'abstinence jusqu'à l'équinoxe, on a eu encore un autre but dans cette sainte institution, savoir celui de munir l'homme physique contre les dangers atmosphériques de la nouvelle saison.

<sup>(1)</sup> Non veni solvere sed adimplére legem. Matth. cap. 5. \$. 17.

Il est reconnu que la lune de Mars est un temps critique pour les gourmands, surtout pour ceux qui se livrent à des excès dans la boisson; et on sait que les anciens habitans du nord n'étoient point délicats sur cet article. La bierre étoit leur idole, c'étoit le nectar du Valhalla ou Paradis des Scandinaves. Les anciens législateurs, on le répéte, dirigeoient l'homme physique et l'homme moral; ils étoient, sous les deux rapports, des HEILIGE, sanantes, des médecins. On croyoit que Dieu n'exige de sacrifice de l'homme, et ne lui impose de mortification corporelle que pour son propre bien-être.

#### Du Bélier.

Le soleil, roi de l'univers physique, après avoir parcouru durant l'espace de six mois la partie méridionale de son empire, vient visiter la partie boréale pour y répandre également sa vertu fécondante. A son entrée dans le signe du Bélier la nature prend une nouvelle face, et annonce une espèce de régénération. L'homme comme engourdi par les frimats, sent refluer dans ses veines le feu qui sembloit l'avoir abandonné, la terre ouvre son sein aux herbes destinées à la pâture des bestiaux; la vie pastorale reprend sa vigueur; les femelles commencent à peupler les troupeaux, et trouvent dans les nouvelles productions de la terre un aliment pour la formation de leur lait; voilà ce qui est indiqué

par le signe du Bélier, ou, selon d'autres, de l'agneau; l'image de cet animal est un appel aux bergers et aux bergères, une invitation de reprendre leur vie pastorale.

Cette heureuse révolution céleste se célébroit avec toutes les démonstrations de la joie dans des banquets fraternels, dont un agneau rôti étoit le mets principal et les délices des convives. Cet usage, comme on sait, s'est perpétué jusqu'à nos jours, quoique le temps ait apporté un changement total dans l'économie pastorale. Il étoit tout simple de se régaler au retour du printemps avec les prémices des troupeaux; c'étoit le temps de la naissance des agneaux ; c'étoit sous le signe du bélier que les mères mettoient bas. Attentifs nonseulement aux progrès de la propagation, mais surtout au perfectionnement de l'espèce, les premiers pasteurs ne laissoient couvrir les brebis que durant la saison indiquée par la nature; et cette saison dans nos climats est l'espace de temps contenu entre le 15 Novembre et le 15 Décembre. Cette vérité a été clairement démontrée dans un mémoire couronné par l'académie royale de Bruxelles en 1776 (1).

On avoit proposé la question suivante: Quels sont les moyens de perfectionner, dans la Belgique, la laine des moutons?

L'auteur, Mr. Fouillé, cultivateur expert, dit

<sup>(1)</sup> Il se trouve dans le recueil des mémoires qui ont remporté des prix.

dans la première partie de son mémoire: "Les "béliers mélés en tout temps avec les brebis, les "couvrent dans toutes les saisons; aussi voit – on dans les troupeaux des agneaux de tous les mois. "Ceux qui viennent après le mois de Mai n'ont que des herbes trop avancées qui ne conviennent n'ni au lait de la mère, ni à la foiblesse de l'es"tomac du petit.."

Ensuite examinant, dans la seconde partie, les avantages que les animaux sauvages ont sur les animaux domestiques, il observe:

"Que les animaux sauvages n'ont qu'un temps "marqué pour l'accouplement. L'auteur de la nanture a tellement ménagé ce besoin, que les 
mères mettent bas dans la saison la plus favonrable à la nature de leurs petits. C'est, conclut 
Mr. Fouillé, d'après ce peu d'observations, qu'en 
nrapprochant les moutons de l'état naturel, on en 
perfectionnera l'espèce; il faut à cette fin séparer 
n les béliers des brebis, et ne les réunir que du 
n 15 Novembre au 15 Décembre, pour que les 
mères mettent bas dans le courant d'Avril.

» Dans cette saison l'herbe commence à pousser, » la mère trouve une nourriture qui contribue à » la qualité et à la quantité de son lait, et l'agneau » qui commence à paître à cinq ou six semaines, » un aliment délicat qui convient à son âge. »

Le sacrifice et le festin solemnel de l'agneau qui se faisoient précisément au signe de cet animal, ne permettent pas de douter que les anciens pasteura ne se soient conformés à cette règle de la nature. Les premiers législateurs étoient des mages (scrutatores naturæ) (1): ils consultoient dans toutes leurs institutions l'oracle de la nature et de la providence. Nous verrons à l'instant qu'ils ont suivi la même marche pour la propagation de l'espèce humaine. Ils ont rapproché l'union conjugale de la saison indiquée par la nature, en la fixant au signe des Gémeaux, ou du mois de Mai.

Les fètes du printemps ont été de tout temps, et chez tous les peuples, les plus riantes de l'année; les Romains les appeloient hilaries par excellence (2). Dans leurs pseaumes et leurs hymnes sacrés, les Scaldes faisoient retentir leurs voix jusqu'aux cieux; on s'animoit mutuellement, on s'écrioit, chantons tout haut. C'est là le sens du mot alleluia, qui est passé dans nos chants d'église. On a cru qu'il appartenoit à l'hébreu; mais c'est une erreur. Alleluia est formé des mots ALLE-LUYE, qui signifient littéralement tout haut. Alleluia n'est pas plus hébreu que hosanna, celuici veut dire haut - chant, cantiques adressés à l'Etre suprême qui réside au plus haut, IN EXCELSIS. Il vient de hosang, qui est une contraction de MOOG-SANG, haut-chant. Nous avons déjà vu que PSALLEIN, psalmos, viennent du verbe schallen,

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 193.

<sup>(2)</sup> Festum maximum (Sabiorum) est die quo sol arietem ingreditur. Hyde de veteri religione persarum.

chanter, sonner (1). Il n'y a pas jusqu'au mot pascha qui ne soit teuton. On croit vulgairement qu'il est hébreu, et on l'interprête dans cette langue par le mot transitus: mais si pascha signifie transitus, les mots belges PASSAGIE, PAS, et le mot français passage signifient la même chose. Cette ressemblance entre pascha, PASSAGIE, passage, font clairement voir que tous ces mots viennent de la même racine. Quelle est donc cette racine? Ce qui décide contre l'hébreu, c'est que pascha n'a point de co-relatifs dans cette langue; on n'y trouve point de verbe actif, ou de substantif de ce mot; au lieu que dans le belge on a les verbes PASSEN, PASSEEREN, et le substantif passagier. PASSEERDER, et dans le français le verbe passer et le nom passager.

Le signe du Bélier est le passage du soleil de l'hémisphère méridional dans le septentrional; c'est le passage de l'hiver à l'été; c'est le passage d'une vie, presque égale à la mort, à une vie active; c'est le retour à la vie pastorale qui étoit celle des patriarches. C'étoit sous tous ces rapports intéressans le passage ou le pascha par excellence; il n'est donc pas surprenant qu'il ait été célébré avec tant d'éclat et de dévotion.

Le grand intérêt de la chose a donné de l'importance au nom même; le Bélier joue un

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 70.

si grand rôle dans les mystéres de l'antiquité que nous avons été plus d'une fois dans le cas de devoir anticiper sur son nom primitif, pour éclaircir les sujets qui se présentoient à notre examen. On sait donc que ce nom étoit hammel, il signifie proprement mouton mâle. Si les arabes et d'autres savans prientaux, en adoptant notre Zodiaque, n'ont point fait scrupule de traduire quelques noms des signes dans leur langue, ils ont cependant respecté le nom hammel. Le titre du premier signe, qui étoit comme le chef de la milice Zodiacale, leur a paru trop sacré pour oser y toucher, al-hammel le même que le hammel, est le nom que les arabes ont toujours donné au signe du Bélier.

Hammel, comme on sait, vient de ham, pratere, c'étoit à proprement parler le mouton mâle qui conduisoit le troupeau à la prairie, et qui dans cette vue portoit au col une sonnette (BEL) ce qui lui fit donner le nom de BEL-HAMMEL, mouton à sonnette. Les anglais disent bell-wither, les allemands GLOCKEN-HAMMEL, de GLOCKE, cloche, en vieux allemand bell; les gaulois en ont formé bélier, mot visiblement émané de bel, et le même que BELLER, sonneur. On ne répètera pas tout ce qui a été déjà dit à l'occasion de ce mot sur les différens noms de Jupiter hammel, Jupiter bel-hammel, Jupiter-Ammon, sur le peuple

des manuel e et un monte de-

Le nume un man e mane 2.

pinnage : 1 2102 par 2 me mesne e nume
s'appelle run. mo nome a vene runna
qui veni inte sure un me avena

### L. In

Le signe du l'anten et il moit anni le même du me et l'antre pour une retuindre partier de le meme de moit a moit de membre de la moit de moit

<sup>(1)</sup> Voyez some second, page: . f = 2.4

<sup>(2)</sup> Voyez Ten Kett, 108. 1., 206 256.

Il y a des auteurs qui ne voient dans le signe du Taureau que l'embléme de l'agriculture ; ils se fondent sur l'ancien usage d'employer des bœufs à la charrue; mais ce travail n'est pas la destination naturelle de ces animaux. On a élevé des vaches longtemps avant qu'on connût même l'usage de la charrue; les patriarches n'étoient point cultivateurs. On fait trainer la charrue de la manière que l'on juge la plus convenable; on y emploie tantôt des bœuss, tantôt des chevaux, et dans quelques endroits des esclaves. Prendra - t - on aujourd'hui l'image d'un cheval pour le symbole de l'agriculture, par la raison que cet animal a remplacé le bœuf presque partout dans le labourage? Et pourquoi un taureau qui tire l'instrument aratoire, représenteroit-il plutôt l'agriculture que le laboureur qui le dirige? C'est la charrue qui est le symbole du labour des terres ; les vaches sont destinées par la nature à nourrir l'homme de leur lait. Ce n'est qu'en les immolant en l'honneur de la divinité, qu'on a primitivement osé se servir de leur substance pour se nourrir.

#### Des Gémeaux.

Les législateurs, après avoir pris soin des troupeaux, n'ont point négligé l'intérêt des bergers et des bergères. Ils ont consacré le signe suivant à l'hymen; c'est ce qui est indiqué par les Gémeaux, emblème du couple conjugal. Il est vrai que nos sphères ne distinguent pas leur sexe; mais la sphère des Indiens supplée à ce défaut. Dans leur Zodiaque, les Gémeaux sont de sere différent : on les traite de Gémeaux, non pour dire qu'ils sont frère et sœur, mais pour marquer une égalité morale d'âge, circonstance heureuse pour bien assortir les mariages. Si vis nubere nube pari : les mariages disproportionnés sont rarement heureux.

Les législateurs, attentifs à rapprocher l'union des sexes au temps marqué par la nature, ne pouvoient pas choisir des instans plus propres pour couronner l'amour. Le mois de Mai, par sa température moyenne entre le froid et le chaud, est la meilleure saison pour la propagation de l'espèce humaine. Le savant Bailly s'exprime à ce sujet avec beaucoup de sagesse (1), lorsqu'il dit : "Quoi-» que l'homme civilisé ait l'industrie de s'entourer de pla saison qu'il veut, la saison de la nature est » toujours la plus puissante; la plupart des enfans maissent ici dans les mois d'hiver, parce qu'ils » ont été conçus dans les mois du printemps. Nous » n'avons cependant ni des étés bien chauds, ni » des hivers bien froids; mais notre mois de Mai sest la température moyenne, et le temps de nl'amour pour tous les êtres. n

C'est sans doute pour cette raison qu'on a donné à ce mois le nom de Mey (2), mot qui en vieux teuton significit PUELLA, fille. MET-

<sup>(1)</sup> Bailly, lettres sur l'Atlantide, pag. 252.

<sup>(2)</sup> Mey, puella, virgo est. Keysler, p. 395.

MAEND, mois de Mai, veut dire, mois consacré aux filles, et par suite mois consacré à l'amour. C'est la veille du premier jour de ce mois que les jeunes gens de la campagne rendent leurs hommages aux filles nubiles les plus importantes du village, ou à celles que leurs cœurs ont choisies, en décorant la façade de leur demeure de branches de feuillage. Ces trophées d'amour portent le nom du mois et des nymphes auxquels ils sont consacrés, on les appelle meyen, ou mey-tacken.

Aussi le signe des Gemeaux est encore l'appel aux unions conjugales dans nos habitations villageoises. Les campagnards, les bergers et les bergères, dirigés par les loix de la nature et par les institutions anciennes, remettent communément la solemnité de l'hymen au mois de mai. C'est au premier de ce mois que finit le service des domestiques à la campagne; sans doute afin que rien ne mette obstacle à leur bonheur. Le trois de Mai continue d'y être une fête religieusement observée et où l'on fait éclater toute la joie qu'inspirent la douceur de la saison, et l'innocence des mœurs.

C'est dans le même esprit que dans le calendrier de Charlemagne le mois de Mai est appelé Wonne-monath, Wonne-maendt (1), terme

<sup>(1)</sup> Veteribus etiam (majus) hewila, id est nuptialis, dictus ab howaöl, nuptiis que tum frequentius celebrantur. Loccenius, antiq. suco-goth., cap. 4.

# DES CHAMPS ÉLYSÉBS.

qui veut dire mois propre à la propagation ou à acquérir des enfans. Il vient du verbe WIN-NEN, gagner, acquérir, dont nous avons eu plus d'une occasion de relever l'énergie et la valeur. Kinderen winnen, est encore une expression triviale pour dire procréer des enfans. Le mot winner, significit anciennement genitor (1).

Remarquons que la femelle des Gémeaux dans la sphère des indiens est figurée jouant de la guitarre; observons aussi qu'Apollon, dieu de la musique, des chants, des danses, préside à ce signe, formosus Phœbus Geminos; tout cela démontre de plus en plus qu'il s'agissoit dans ce signe d'objets, dignes d'être célébrés par tous les élémens de la joie.

## Du Cancer , Ecrevisee.

Nous venons d'observer à l'article du Caprie corne que, parmi les signes, il y en a deux qui sont mixtes, c'est-a-dire des signes crésses et terrestres; ce sont ceux qui marque t les deux extrémités de la course annue e du sont, on les soutoes. Le factionne est le signe du solsitée d'inver, le fancer est evil du sonce dété. Lorsque le soieil entre tais l'incre de dété. Lorsque le soieil entre tais l'incre de des course au termer point de la course ascendance, et secontiments a cut les corne

Co, Then In the way a see of

dante vers la plage méridionale. Dans les efforts qu'il semble faire pour arrêter sa marche, et prendre une direction rétrograde, il décrit, pendant quelques jours, à-peu-près les mêmes cercles et paroît stationnaire, ce qui a fait donner à cette position le nom de solstice. En retournant ainsi lentement, le soleil prend une nouvelle route. mais toujours oblique, et va traverser dans sa course descendante des espaces marqués par de nouveaux signes. On n'a pas cru pouvoir annoncer ces phénomènes célestes d'une manière plus sensible que par l'image d'une Ecrevisse; cet animal, remarque justement Macrobe, semble marcher à reculons, et décrire une ligne oblique (1); c'est ainsi que la plupart des auteurs expliquent la nature de ce signe.

Tandis que le soleil fait une pause dans le ciel, la terre semble aussi accorder des momens de repos aux cultivateurs. Le mois de Juin exige peu de soins; les grains marchent alors à grands pas vers le dernier degré de maturité. C'est pour cette raison que le mois de Juin porte dans nos calendriers le nom de braek-maend, qui veut dire mois de repos.

<sup>(1)</sup> Cancer obliquo gressu quid aliud nisi iter solis ostendit? Qui viam numquam rectam sed per illam semper meare solitus est, obliquus qua se signorum verteret ordo: maximèque in illo signo, sol à cursu supero incipit obliquus inferiora jam petere. Macrob.

Bruchen comme on la oru vi. " signifia reposer, et cest de de ci. on anneal france lancen les tacheres, on terres on or anset reposer pendant une of plusieur annees.

Ourre l'indication agrommings une le lancer donneit sur le rourse in somme la serve aussi comme 10, sont, de some il illim de retter de le pêche deile. Il est à despe entire de la comme de fixer l'ouvernire de la peur ai solution de la la fete de Su despedant sur l'eve dans le même espira que le la trouve a traver de poisson annoncon le rette de la strouve e tre le signes du Scorpor et la fet de la chaise aux serven e une de féroces et sauvages. On mouve de la chaise de la sporte de la chaise de la sporte de la chaise de la sporte de la chaise de la police rurale.

Au signe du Cancer surre-ne com cu Linqui est l'embleme de la no sorte du comme

<sup>(1)</sup> Voyez tome second. p :: we are ::

la providence a ménagé exprès le repos, dont le cultivateur jouit durant le signe du Cancer, pour préparer ses forces au rude travail de la récolte.

#### Du Lion.

Le Lion est le signe intermédiaire des trois qui remplissent l'espace de l'été. Le temps de la moisson s'annonçant par le mot sommer, récolte, et la maturité des grains se manifestant d'elle-même, il ne restoit qu'à encourager le cultivateur pour qu'il se livrât avec ardeur aux pénibles travaux de la coupe et de la récolte des bleds. Voilà à quoi tend le signe du Lion; cet animal est l'embléme de la valeur et du courage. Homère comme on le sait, donne à Hercule l'épithète de Tumoleonta, héros au cœur de Lion (1). En exposant aux regards du laboureur l'image d'un Lion, on semble lui dire: n homme des Champs, voilà l'époque » qui va vous récompenser de vos peines et " couronner vos travaux; regardez ces champs n parés de riches moissons, fruits de vos » labeurs, de vos soins, de vos dépenses! Le » temps est venu de recueillir tous ces biens n et de les déposer en lieu de sureté. Le tra-» vail est rude; mais sachez que la nature. » pour mieux faire sentir tout le prix de ses » bienfaits, ne les accorde qu'à la sueur du

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, p. 220. de cet ouvrage.

n front de l'homme. Armez vous de courage, n imitez la valeur du roi des animaux; et bien n loin de vous laisser abattre par les chaleurs n brûlantes de la canicule, qu'elles ne servent n an contraire qu'à enflammer de plus en plus n votre ardeur pour terminer heureusement la n carrière agricole.

Tel est le langage symbolique qu'on paroît prêter au signe du Lion; on remarque que les hébreux donnent au Lion céleste le nom d'Arish, et les syriens celui d'Arya. Il est apparent que ces mots viennent de AR, épi, moisson, que Arish est une épithète donnée au Lion pour marquer ses rapports avec les travaux de la moisson, et que les syriens en adoptant le Zodiaque, ont conservé ce mot à cause de son grand intérêt, comme d'autres peuples ont gardé celui de Hammel nom du Bélier.

Sì le courage est indispensable dans la saison brûlante des récoltes, il n'est pas moins une vertu nécessaire dans toute grande action. Le courage est l'ame des sociétés; il répand la vie dans toutes les classes du peuple; il anime les arts, les fabriques, et toutes sortes d'exercices d'utilité publique. C'est pour ces considérations que nos protoparens ont adopté le Lion pour les armes de leur république. On connoit le Lion Belgique; les chefs du peuple s'étoient appropriés pour armes particulières l'Aigle, les bardes et les scaldes, poëtes-musiciens, chan-

tres de la divinité, avoient pris la lyre, les prêtresses le Croissant. Mais le Lion étoit consacré à la généralité du pays; il s'étendoit à tous, par la raison que ses vertus sont nécessaires à tous, et en tout temps.

### Du signe de la Vierge.

Nous voilà enfin parvenus au signe qui couronne le code Zodiacal; ce signe tient à de hauts mystères, et a donné lieu à beaucoup de fables.

En considérant d'abord qu'il entroit dans l'esprit de la législation élysienne de faire succéder constamment des jours de délassement et de joie au temps des travaux et d'occupations laborieuses, il ne sera pas difficile de deviner la nature et le but du signe de la Vierge. Aucun travail ne mérite plus d'égard que celui de la récolte, c'est le plus pénible et en même temps le plus utile. On doit donc naturellement s'attendre que le législateur n'aura pas oublié le moissonneur, et que l'année agricole ne se sera pas terminée sans fètes analogues à l'importance de cette époque.

Beaucoup d'auteurs, en voyant dans la main de la Vierge céleste un faisceau d'épis, ont jugé que ce signe avoit des rapports avec la moisson; quelques-uns en ont conclu qu'il en marquoit même le temps. Le docteur Hyde, persuadé que la saison de la récolte est pour

# DES CHAMPS ÉLYSÉES. 103

lors passée, croit voir dans la vierge céleste le symbole d'une glaneuse, en anglais a leaser. Mais on conçoit aisément que, dans un monument aussi important que le Zodiaque, on n'aura pas voulu figurer une fonction aussi secondaire.

Sans doute la Vierge céleste se rapporte à la moisson, et même d'une manière éclatante; c'est le symbole de la fête de la moisson. L'heureux succès des travaux agricoles méritoit bien d'être célébré par des démonstrations de joie et de divertissemens; tel est pour lors l'état du ciel, que la providence même semble avoir créé cette saison pour remplir cet agréable objet. Le mois qui répond au signe de la Vierge est le dernier de l'été; c'est un espace intermédiare entre la fin de la récolte et la reprise des travaux agricoles. Sa température moyenne entre le froid et le chaud, comme celle du dernier mois du printemps, a cependant un grand avantage sur le mois de Mai. Si celui-ci donne des fleurs, le mois de septembre en donne les fruits. Le mois qui répond au signe de la Vierge, est sans contredit le plus agréable de l'année, et c'est pourquoi il a été consacré généralement aux vacances.

La Vierge céleste est débout; elle tient de la main droite un faisceau d'épis, qu'elle élève vers le ciel. C'est l'attitude d'une vierge sacrée, qui offre les prémices de la moisson au toutpuissant en signe d'action de graces. C'étoit par des sacrifices que commençoient toutes les fêtes. Le docteur Hyde, qu'on vient de citer, remarque que le signe de la Vierge aux épis, est nommé par les arabes et les perses sumbul ou sumbula, et que ce nom veut dire spica, épis Il ajoute que les chaldéens et les égyptiens appellent également le signe de la Vierge Sibulla, épis Il conclut de là, que l'histoire des Sibylles est une pure fable qui n'a de réalité que dans le ciel, que toutes les sibylles ne sont que des êtres imaginaires, qu'il n'en existe qu'une seule qui est la Vierge céleste; et il n'admet pas d'autre sibylle.

Il n'y a pas de difficulté à reconnoître que la Vierge céleste a porté le nom de Sibylle, non-seulement en orient, mais même et bien particulièrement chez le peuple créateur du Zodiaque. Mais conclure de là qu'il n'y auroit pas existé des sibylles, c'est comme si l'on disoit que dans les temps anciens il n'a pas existé des béliers sur la terre, par la raison qu'on trouve un bélier parmi les signes célestes. Toutes les constellations ont leur type sur la terre; la figure d'une sibylle dans le tableau du firmament, est une preuve même de la réalité des sibylles humaines.

D'ailleurs l'histoire de ces filles fatidiques, est trop avérée pour être révoquée en doute. Les écrivains de toute croyance l'ont reconnue, et

ont regardé les prophéties des sibylles comme des oracles divins. C'est dans le don de divination de ces Vierges sacrées qu'on trouve leur analogie avec la Vierge céleste. Nous l'avons déjà dit, et on ne sauroit trop se pénétrer de cette vérité, que toutes les anciennes fêtes ou temps consacrés aux récréations, avoient la religion pour principe. C'étoit au milieu des divertissemens, et dans l'ivresse des plaisirs que les sages législateurs jettoient les semences de la piété et de la vertu. Les arts, faits pour charmer les sens, la musique, le chant, la danse, étoient inventés et employés pour l'ornement et la solemnité du culte. On habituoit le peuple à rapporter toutes ses jouissances à la munificence divine. La Vierge, élevant le faisceau d'épis vers le ciel, étoit l'emblême de l'hommage qu'on faisoit à l'être suprême des bienfaits de la moisson. Les prêtresses chargées de faire ces offrandes, les accompagnoient d'hymnes à la gloire de dieu, et de leçons de piété et de morale. Pour inspirer l'horreur du vice et l'amour de la vertu, on méloit dans ces cantiques le récit de grandes catastrophes arrivées au genre humain en punition de ses crimes; on représentoit le déluge comme un châtiment céleste, et on l'appeloit sond-vloet, déluge de péché. On ne se bornoit pas au passé et au présent, les sibylles, agitées par un esprit d'inspiration, rendoient des oracles, prédisoient

l'avenir (1), menaçoient les méchans des plus grands malheurs, et annonçoient la destruction future du monde par le feu et les flammes, destruction suivie d'un jugement universel, dans lequel le dieu *Thor* déployeroit toute la sévérité de la justice.

Tous ces faits et d'autres rélatifs à la célébration des fêtes et des sacrifices propitiatoires, ont été recueillis dans les livres sibyllins. Personne n'ignore la haute réputation dont ces livres sacrés ont joui; les romains les respectoient au point qu'ils établirent exprès des colléges de prêtres, pour les garder et pour y avoir recours dans le cas de calamité. A l'exemple de plusieurs saints pères, l'église a consacré l'oracle de la sibylle sur la fin du monde dans la première strophe d'un cantique religieux conuu, dies iram, dies illa, solvet sæclum in favilla, teste David cum Sibylle.

On se souvient que dies iræ est notre dag van TOORN, ou jour de colère, et que de ce mot TOORN, ira, on a formé Thor, nom emblématique du dieu chargé de la vengeange céleste, qui présidoit aux mystères célébrés le Jendi, Thors-dag, dans lesquels on donnoit le spectacle de la punition divine des méchans.

<sup>(1)</sup> Les druïdes, selon Pomponius Mela, connoissoient les volontés des dieux; ce qui veut dire, qu'ils fondoient leurs prophéties, leurs dogmes, sur les inspirations divines.

## DES CHAMPS ÉLYSÉES. 107

Quelques auteurs font la Vierge céleste fille d'Apollon, et prétendent que ce fût ce dieu qui la plaça dans les cieux (1). D'autres se bornent à dire qu'Apollon lui accorda le don de la divination; toutes ses traditions s'accordent avec l'idée que nous venons de donner de cette constellation; Apollon étoit le dieu des fêtes et des oracles.

On ne s'étonne plus de cette multitude de sibylles dont l'histoire fait mention; le nombre de ces prophétesses a naturellement dû se multiplier en raison des progrès que le culte élysien faisoit dans des pays étrangers.

Il est à remarquer qu'anciennement dans nos climats le sexe étoit particulièrement appliqué à la filature. Toutes les femmes passoient pour des fileuses; on appeloit, dit Ten Kate, les parens du coté maternel spille-maegen, parens du coté du fuseau, spille. Le mot quenouille étoit un terme métaphorique pour désigner les femmes en général. On disoit, (et on le dit encore) qu'une maison étoit tombée en quenouille, lorsqu'une fille en étoit devenue l'unique héritière. Les filles des rois des Francs s'occupoient de la filature: on les excluoit du trône, parce qu'on les croyoit plus propres à filer qu'à défendre l'état. C'est ce qui faisoit dire que le royaume ne

<sup>(1)</sup> Hygini poëticon astronomicon, lib. 2. cap. 25. Theon., pag. 129.

devoit pas tomber en quenouille. Voilà la véritable définition de la loi salique qui refusoit aux femmes la succession au gouvernement.

Sous ce rapport les sibylles étoient donc des fileuses; or comme leurs oracles s'étendoient au passé, au présent, et au futur, et suivoient ainsi le fil de la vie humaine, on en a pris occasion d'imaginer la fable des Parques, dont la fonction étoit de filer les jours et les destinées de l'homme. C'est dans ce sens que leurs noms sont consacrés dans l'Edda islandais, sous les termes de urd, verande, et skuld (1), qui signifient à la lettre passé, présent, et futur. Cette division trinitaire embrasse tous les siècles et toutes les générations.

Ainsi les parques n'étoient que les symboles des trois différens temps auxquels se rapportoient les oracles des prêtresses fileuses, dont la Vierge céleste étoit l'emblème. Une circonstance qui ne laisse rien à désirer sur ce point, c'est qu'on considéroit la Vierge céleste comme la sœur ainée, ou plutôt comme l'origine des parques. C'est ce que nous apprend Pausanias, dans l'explication d'une épigramme, où il appelle venus uranie, l'ainée des parques (2). Il y a des auteurs qui comptent Proserpine parmi les

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 28. de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Venerem esse earum quæ Parca appellantur natu maximam. Pausanias, pag. 32.

parques. Lucien, dans son traité sur les oracles, dit que la sibylle de Cumes est la Vierge céleste. On n'aura pas oublié qu'on a trouvé dans l'enfer (1), ou l'île des bataves, différens endroits dont les noms tiennent essentiellement à la filature, tel que hekelom, aspel, et spingiom, qui indiquent des maisons destinées à serancer, dévider, et filer le lin et la laine. Toute l'antiquité a placé les parques dans l'enfer. Le monarque des enfers, (Pluton) les a, selon Orphée, constituées ses ministres.

On n'est plus embarassé pour rendre compte des merveilles qu'on a débitées sur ces filles emblématiques. Lucien les confond avec le destin; Crysippe, au rapport de Cicéron, les regarde comme la fatalité même qui nous gouverne. Tout ce qui arrivoit dans le monde étoit soumis à leur empire; Jupiter même n'avoit pas le pouvoir de changer les arrêts des parques. Tout cela est simple en considérant que les oracles des sibylles étoient l'expression de la volonté divine, et des décrets de la providence sur le sort des hommes et de l'univers.

Il n'est pas difficile à présent non plus d'apercevoir l'origine des Sphinx et l'étymologie de leur nom. Sphinx vient visiblement de spinnen, prononcé avec un p aspiré comme sphinnen, qui signifie filer. La plupart des mythologues

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, page 23. de cet ouvrage.

n'ont vu dans la figure d'une sphinx que la réunion des deux derniers signes du Zodiaque, du Lion et de la Vierge. Les sphinx étoient donc des fileuses et des sibylles métamorphosées. On se souvient que les sphinx des Pyramides et de Thèbes, avoient rendu des oracles. Euripide a donné la véritable définition de la sphinx, en l'appellant sapiens Virgo (1).

Si la belgique avoit pris, comme on l'a remarqué, pour armes le Lion zodiacal, les villes du pays avoient adopté le même Lion réuni à la Vierge céleste, mais sous une forme différente de celle que présente l'image de la sphinx. La Vierge est assise, le Lion mollement couché à ses pieds, la tête posée sur ses genoux; telle est la figure qu'on donnoit aux armoiries des grandes communes et qu'on voit encore sur plusieurs portes de villes; on l'appeloit de Maegd; la Vierge de la cité.

Le Lion couché marquoit la cessation des travaux de la récolte; la Vierge assise, le mois du repos et des fêtes qui le suivoient. Ces symboles adaptés à notre climat ne quadroient pas avec celui d'Egypte; le signe du Lion ne répond pas au mois où l'on y moissonne les grains. Cependant le code zodiacal y étoit respecté et adopté avec enthousiasme comme chez la plupart des autres grandes nations. Les étrangers en ont fait ce que nous autres avons

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 243. de cet ouvrage.

fait du code des loix romaines; en adoptant ces loix faites pour un autre peuple, en considération de leur excellence, nous les avons appliquées à nos mœurs et à nos usages, autant que la nature des uns et des autres en étoit susceptible. Les Saites ont fait de même du Zodiaque en Egypte; ils ont réuni les denx derniers signes, le Lion et la Vierge, et en ont fait une figure bizarre. La partie antérieure représente la Vierge, la partie postérieure le Lion. Ils ont placé ces sphinx devant des temples et des pyramides comme symboles des oracles, ils en ont également placé devant le Nil comme des signes du débordement des eaux de cette rivière, qui avoit toujours lieu durant les signes du Lion et de la Vierge (1).

Telle est la vraie nature du système zodiacal; tous les signes, comme on le voit, sont parfaitement adaptés à notre climat et aux besoins essentiels, tant de la société en général, que de chaque individu en particulier. Rien de forcé, rien de recherché dans aucun symbole, on diroit avec Tatien qu'ils sont dessinés par la main de la providence. Ce sont ces loix des douze tables qu'on a personnifiées et célébrées sous différens noms chez tous les peuples de la

<sup>(1)</sup> La sphinx est nommée, par Euripide, sapiens virgo. On représentoit quelquefois Minerve avec une sphinx au haut de son casque. "Deæ (Minervæ) signum ex ebore ", et auro factum in galeæ cono sphinx eminet. Pausan., p. 43.

terre. Les uns en ont fait douze grandes intelligences qui présidoient aux douze mois, et aux douze signes; d'autres les chantoient comme les douze anges gardiens de l'univers. On les appeloit les douze sénateurs, les douze modérateurs du monde. Les scandinaves les célébroient sous le titre de douze AZES d'Odin. Un poète ancien nous a conservé sur ce sujet une description symbolique qui mérite de trouver place ici par le rapport singulier qu'elle a avec le lieu où la division du Zodiaque a été inventée. Le poète représente l'administration de l'univers sous l'emblême d'un vaisseau dirigé par douze pilotes, au milieu duquel s'élève la figure d'un Lion. On reconnoit sans difficulté dans ce vaisseau l'emblème d'un gouvernement politique, dirigé d'après les douze réglemens du Zodiaque, et on devine quel état politique on a eu en vue au pavillon du vaisseau, qui est le Lion belgique (1).

Les loix zodiacales avoient rendu le nombre douze sacré, comme le nombre sept l'étoit devenu par le systême hebdomadaire. On retrouve ces deux nombres non-seulement dans

<sup>(1)</sup> Le Journal du commerce du 10. Juin 1805. écrit de la Haye: "Le sceau de l'état portera les mêmes armoiries "qu'avant l'époque des changemens survenus en 1799.; "c'est-à dire un Lion avec un faisceau de sept flèches.

DES CHAMPS ÉLYSÉES. 113
tous les livres mystiques, mais en les avoit
consacrés dans la distribution d'une infinité de
grands monumens et d'établissemens publies. Ce
culte universel étoit un hommage en l'honneur
de la beauté et de la grande utilité de ces
deux institutions sociales. Mais après qu'en eut
perdu la connoissance de leur but et de leur
nature, et qu'on les eut figurées dans le firmament, on en a rapporté la gloire à leurs représentans célestes, qui étoient les planètes et
les constellations du Zodiaque.

### De la Sphère et des Constellations.

La sphère céleste, divisée en cercles, est le tableau du ciel physique, elle marque les rapports du soleil avec l'état du ciel et de la terre. La sphère divisée en constellations est le tableau du ciel moral, elle marque les rapports du soleil et des astres avec les hommes. C'est la peinture du mariage d'Uranus avec Ghé.

Le principal cercle de la sphère, celui qui sépare le ciel en deux hémisphères égaux, est appelé équinoxial. Ce terme indique l'égalité des nuits et des jours, qui a lieu lorsque le soleil décrit cette ligne. Mais pourquoi exprimer ce phénomène par le mot équinoxe; pourquoi ne pas dire équidies? C'est que la création de la sphère appartient aux atlantes qui comptoient l'espace du temps par muits.

On croit généralement que le mot sphère est formé du grec sphaira; mais une preuve que celui-ci n'appartient pas au grec, c'est qu'il n'a pas de racine dans cette langue. Le mot sphère, quoiqu'un peu altéré par le temps, est pris par comparaison de sperre, nom du fruit du sapin, qui, par sa forme ovale arrondie se rapproche de très-près de la figure qu'on veut donner au globe céleste.

Il en est de même du mot climat; on le croit formé du mot grec KLIMAX, scala, ÉCHELLE. Mais klimax est encore un terme isolé et sans co-relatif dans la langue grecque. Il vient du belge KLIMMEN, qui signifie monter.

Après l'explication qu'on vient de donner de la nature des signes du zodiaque, on voit naître comme de soi-même le système des constellations, et on n'a guères à ajouter à ce qui est dit à ce sujet,

Comme les signes sont formés sur les différens espaces du cercle que parcourt le soleil, par la raison que la différence de ses positions détermine la variété de son influence sur la terre, il est tout simple qu'en peignant le ciel, on y ait tracé les mêmes signes, et qu'on ait placé chacun dans l'espace auquel il répond.

En dessinant ces images zodiacales, on y a fait entrer les étoiles fixes qui se trouvoient dans l'étendue de chaque signe. Ces étoiles ainsi marquées suivant l'ordre qu'elles gardoient

entrelles, formaient des espens de prumes qui avoient l'avantage d'indiquer les septes memes, et par sure d'annuncer autorissement a position du soleil. Elles acronent anna l'avantissement du champement de sassur et levennoient des signant montures. Tuita et un ent a fait donner le nant de mun-servet meme qui, comme en l'a dela vi. septifie à a estre étoiles mordines; c'est de municeres ou juntage de mu-sterres qu'on a forme se moit membres, qui doit être écrit mu-sières ;,

Ainsi mystere significa to quarement constellation. Cétoit la commissauen ten consellations zodiacales, qui primitivement enot le principal objet de l'initiation aux replieres.

Les étoiles, comme su vou ne figurousse qu'accessoirement dans le nodamus; set sapres étoient réglés sur la marche au suell. et mons sur le mouvement des asures. Ceus-a cuan-geoient de place à la longue mentivement au soleil par la précession des équinoxes: mars les signes demeuroient invariations. Le signe at bélier étoit attaché à l'équinoxe du printemps celui de la balance, à l'équinoxe de l'automne; et les autres dans leur ordre primital. Le signe du taureau n'a jamais pu occuper la place du signe du bélier; c'eut été renverser tout le

<sup>(1)</sup> Voyez tome 1, pag. 21 de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Voyez ci avant pag. 23.

système zodiacal. Cependant comme l'on identifioit les signes avec les groupes, et que ceux-ci étoient sujets à des changemens, quoiqu'après un espace de temps bien long, il est très-probable que la séparation lente entre les signes et les étoiles a porté insensiblement de la confusion dans les idées, et que c'est une des causes qui ont fait oublier la nature des constellations.

En perdant la connoissance des constellations, on a perdu aussi le sens du mot. On est parvenu jusqu'à ignorer qu'il vouloit dire munsterre ou mystère. Cependant on n'ignoroit pas que mun-sterre avoit des rapports avec des objets du plus grand intérêt. Dans cet état de choses on l'a pris pour un secret qui commandoit la vénération des peuples, mais qu'il ne convenoit pas d'approfondir; de manière qu'avec le temps mystère et chose occulte sont devenus synonymes.

Du moment où l'on avoit fait des groupes d'étoiles pour composer les signes du zodiaque, il n'y avoit plus qu'un pas à faire pour transformer d'autres amas d'astres en images monitoires; on en a formé autant que l'état du ciel en offre à l'usage essentiel du peuple. L'ensemble de ces images compose le système primitif des constellations, ou le tableau de la philosophie des atlantes; puisque c'est le peuple gaulois qui a inventé la sphère du ciel et qui y a tracé son nom en appellant galathie ou galaxie, la zone

lumineuse qui traverse la voûte du ciel. On se rappelle qu'on a peint au milieu de ce cercle un aigle aux ailes déployées, appelé adelaer, comme symbole des savans instituteurs et gouverneurs, auteurs de ce tableau céleste (1).

Non-seulement on réunissoit des étoiles en groupe, mais on donnoit aussi à des étoiles isolées, remarquables par leur grandeur et leur éclat, des noms symboliques marquans. C'est ainsi qu'on appeloit chien la plus brillante des étoiles, celle qui préside à la constellation de la canicule. Ce bel astre est si avantageusement placé dans le ciel, il semble par sa brillante lumière tellement embrasser la vaste étendue du firmament, qu'on diroit qu'il en est le surveillant et le gardien: c'est ce qui l'a fait appeler chien, à l'imitation du chien cerbère qui garde les champs élysées, ou le ciel sublunaire.

Sirius, c'est ainsi que les grecs nommoient le chien, étoit en même temps un astre monitoire pour la moisson; il se lève avec le signe du lion. Le hazard a voulu que les égyptiens pussent en faire une application heureuse; le lever du chien annonçoit le débordement du Nil, source de la fécondité de l'Egypte.

En employant ainsi les corps célestes comme symboles de leur doctrine et de leurs précep-

<sup>(1)</sup> Voyez tom. I, pages 18, 96 et 165 de cet ouvrage.

tes, les atlantes donnoient à leur législation une publicité permanente et une durée perpétuelle. Tout homme, chaque jour, pouvoit lire dans les cieux la règle de ses devoirs, et ce livre d'or se trouvoit à l'abri de la vicissitude des temps et du ravage des siècles; par le même moyen, le système planétaire devenoit une véritable image du gouvernement élysien.

Ce sont ces vérités qu'Hésiode a si bien chantées dans sa théogonie, comme nous l'avons remarqué au premier chapitre de cet ouvrage. Le passage qui en contient l'expression est si remarquable, si parlant et si décisif qu'il ne sera pas inutile de le repéter ici.

- " La terre, dit ce poète théologien, a en" gendré à son image le ciel orné de constella" tions, URANON ASTEREONTA, afin de s'y met" tre à couvert et pour donner aux dieux une
  " demeure sûre et éternelle.
- Ne manquons pas d'observer qu'il s'agit ici du ciel orné de constellations, du cœlum stellats ornatum dit la version latine, et nullement du ciel que la religion promet aux bienheureux, comme on l'a voulu malicieusement insinuer de nos jours en mutilant le texte.

La terre, c'est-à-dire les hommes qui ont peint le tableau des constellations, sont sans doute les hommes par excellence, les hommes de la terre sainte; ce sont les législateurs du Peuple Elysien qu'Hésiode a en vue, et qui ont fait du ciel l'image de leur gouvernement (1).

Mais quel a été le but de cette opération céleste? c'est, dit Hésiode, en premier lieu, afin que l'image de la constitution couvrît la terre républicaine, ut ipsam terram obtegat, ou en d'autres termes, c'est afin que cette image étant sans cesse vue et reconnue, la constitution fût religieusement observée et servit sans cesse comme l'égide de Minerve, à couvrir, à diriger et à protéger le peuple. En second lieu pour donner aux loix qui, semblables à des dieux, guident les hommes, une place sûre, et une existence immortelle, utque beatis diis esset sedes tuta semper. Hésiode se sert ici du mot theoi pour exprimer les dieux placés dans la voûte du firmament; cela nous mène à examiner sous quel rapport le ciel décoré de constellations a été appelé, et peut être regardé comme le Panthéon de la république des atlantes.

<sup>(1)</sup> Spiritus ejus ornavir cœlos; et obstetricante manu ejus, eductus est coluber tortuosus. Lib. Job, c. 26, y. 13. -- Son esprit a orné les cieux, et l'adresse de sa main puissante a fait paroître le serpent (\*) plein de replis. -- Le glossateur dit: Comme Job représente ici l'ornement des cieux, les interprètes entendent par ce serpent une des principales constellations.

<sup>(\*)</sup> Le serpent, dont il est question ici, est le Zodiaque-

#### Du Panthéon.

Platon qui de son temps trouvoit la mythologie cruellement embrouillée, a vivement senti le besoin de connoître la propriété des mots, pour pouvoir parvenir à la connoissance des choses. En conséquence il a entrepris une dissertation particulière sur les principes qui ont servi de base à la première nomenclature des choses, de recta nominum ratione. Platon examine d'abord la question de savoir si l'imposition des noms est le résultat d'un système réfléchi qui a fait adapter les noms à la nature ou à la propriété des choses, ou bien si c'est un ouvrage de convention, uniquement fondé sur la volonté ou la fantaisie des hommes.

Après avoir rapporté des motifs en faveur de l'une et de l'autre opinion, il remarque que les exemples sont naturellement d'un grand secours pour éclaircir des questions de cette nature, et en se décidant à employer ce moyen, il demande à son interlocuteur par quelle classe de mots il conviendroit d'entamer cet examen, en observant néanmoins que la propriété des termes ne se fait jamais sentir avec plus de force que dans les noms imposés aux êtres immortels, qui tiennent à l'ordre établi par la nature. Car c'est bien dans une pareille matière, ajoute-t-il, qu'il convient de méditer profondément sur le choix et l'application des

mots. Le philosophe grec est tellement pénétré de ce sentiment, qu'il croit même que plusieurs dénominations peuvent être regardées comme l'effet d'une inspiration divine, plutôt que d'une conception humaine.

Après ces préambules, il demande encore, s'il n'est pas juste de commencer par les noms des dieux, et d'indiquer d'abord, pour quelle raison on les a appelés THEOI (1). Je crois, répond-il, que les anciens grecs, comme font encore plusieurs nations barbares, n'ont reconnu pour dieux que le soleil, la lune, la terre, les astres et le ciel; or, comme ils voyoient ces corps dans une course perpétuelle, PERPETUO IN CURSU, je m'imagine que c'est à cause de cela qu'on leur a imposé le nom de theoi, qui vient de thein, courir. Remarquons en passant, que Platon attribue ici du mouvement à la terre, comme aux autres planètes.

Ce raisonnement au premier abord doit paroître absurde. Comment aura-t-on donné le
nom de coureurs aux êtres qu'on regardoit et
qu'on adoroit comme des dieux! Cependant la
conjecture de Platon peut se vérifier dans un
certain sens, comme nous l'allons voir.

On regarderoit d'abord avec Platon le mot théos comme grec, puisque le verbe thein, dont

<sup>(1)</sup> Nonne par est ab ipsis dits incipere, rationemque investigare qua Turior vocati suns. Plato, de recta nominum ratione.

il le fait dériver, est en plein usage dans la langue grecque, pour signifier courir; mais thein est un terme emprunté du belge tyen, dont on peut voir les différens sens dans Ten Kate, vol. 2. p. 454. Nous observerons d'abord qu'on a tiré de ce mot le nom de tous les êtres auxquels le créateur a imprimé un mouvement perpétuel. C'est ainsi qu'on appelle tye le flux des rivières; on donne le même nom à la marée, et c'est des mots de tye, la marée, en anglais THE TIDE, qu'on a formé Thetis, nom de la déesse de la mer. Les ministres du culte catholique nomment ge-tyen leurs heures canoniques, à cause qu'elles courent et reviennent sans cesse.

Mais le terme le plus intéressant qui vient de tyen, c'est tyd, TEMPS. Sans doute le temps est l'être courant par excellence; il court toujours uniformément et sans bruit; sine strepitu, comme dit Pythagore, et sans s'arrêter jamais.

En considérant le temps dans ses rapports avec l'existence de l'être suprême, il est non-seulement immortel, mais aussi éternel, ou inné. Il n'a ni commencement, ni fin; sous ce point de vue, il peut s'identifier avec l'être éternel, ou dieu créateur de toutes choses.

C'est de tyd, TEMPS, pris dans cette acceptation, que les grecs ont formé theos, terme dont ils ont fait usage dans les premiers âges et avant la corruption du culte, pour désigner directement la divinité éternelle.

Les Perses ont aussi identifié le temps avec l'être suprême, et, pour mieux faire sentir cette idée, ils l'appellent temps sans bornes (1) ou éternel; ils attribuent à cet être l'origine de l'univers; on le disoit spécialement Père du temps borné, tout comme le THEUTATES, temps-père, des germains étoit le Père de THEUTSON, temps-fils.

Ainsi, suivant ces principes, Theos peut passer pour père d'Ouranos, temps borné ou créé, et grand - père de Chronos, Saturne, temps périodique.

Ces différens rapports du temps avec l'essence divine d'une part, et avec les corps célestes d'une autre, pouvoient facilement donner occasion à des méprises, et faire naître de la confusion dans les idées, surtout lorsque des circonstances particulières y concouroient, comme il pouvoit arriver par la formation du système des constellations.

Il est tout simple que des institutions sociales d'une si sublime conception, figurées par le

<sup>(1)</sup> Dans la loi de Zoroastre, il est declaré positivement que Dieu (Ormusd) a été créé par le temps (avec) tour le reste (des êtres), et le (vrai) créateur est le temps, et le temps n'a point de bornes; il n'a rien au-dessus de soi; il n'a point de racine (de principe); il a toujours été et sera toujours. Anquetil, Zend-Avesta, tom. II, pag. 344.

système hebdomadaire et par le zodiaque, aient excité dans le commencement le plus vif enthousiasme, et qu'on les ait regardées réellement comme des choses divines elles-mêmes, conformément à la tradition qui en subsistoit encore du temps de Persée et d'autres philosophes grecs, dont on a réclamé le témoignage plus haut.

Peindre ensuite ces précieuses institutions dans le ciel, c'étoit mettre le sceau divin à cette opinion. Le ciel, les astres, invariables dans leur nature et courant sans cesse, pouvoient, sous ces rapports, être envisagés comme des êtres immortels; le mouvement est le symbole de la vie, comme le repos est le symptôme de la mort, et l'immortalité est comptée parmi les différens attributs divins.

Il faut donc naturellement s'attendre qu'on aura chanté et célébré le système céleste de mille manières. Sans doute le culte primitif aura eu directement pour objets les choses sacrées, figurées dans le firmament, et secondairement les astres et les constellations qui en étoient les images. Mais dans la suite des siècles lorsque la main du temps aura couvert de ténèbres l'origine et le but des constellations, on aura, par habitude, continué le culte, mais en l'adressant directement et exclusivement aux représentans, c'est-à-dire au ciel et aux corps célestes.

Maintenant nous concevons avec évidence ce que le psalmiste a voulu faire entendre, en disant que les cieux racontent la gloire de dieu, CŒLI ENARRANT GLORIAM DEI. On a cru que le chantre sacré invoquoit ici l'existence des cieux comme une preuve de l'existence de dieu, comme si le texte portoit cæli demonstrant existentiam dei ; c'est dans ce sens qu'on l'interprête ; mais cependant ce n'est là ni le sens du verset, ni le but du psalmiste. Sans doute le ciel, les astres, le bel ordre du système planétaire, sont des preuves parlantes d'un être qui les a créés; mais les cieux ne sont pas les seuls objets qui proclament cette vérité, toutes les parties de l'univers l'annoncent. Il n'y a pas jusqu'au plus petit animalcule, qu'on découvre à peine à l'aide d'un microscope, dont la forme et l'organisation ne soient un indice irréfragable de l'existence d'un Dieu.

Ce que le psalmiste a eu en vue, c'est d'annoncer le but divin des constellations; en disant
que les cieux racontent la gloire de Dieu, il entend par cœli les constellations et les planètes,
et il veut faire comprendre que ces corps célestes
transformés en symboles de la constitution des
Elysiens, sont devenus des monumens qui retracent
et racontent sans cesse l'histoire de la civilisation
de ce peuple, et annoncent la gloire de Dieu par
la raison que cette heureuse et pieuse civilisation
étoit son ouvrage; c'est ce que la suite du même

pseaume fait clairement entendre; car après avoir dit : les cieux racontent la gloire de Dieu (1), il ajoute : et l'ouvrage de ses mains annonce le firmament (2).

Pour faire encore mieux sentir son idée, le psalmiste dit: Ce n'est point un langage, ni des paroles dont on n'entend point la voix; leur bruit s'est répandu sur toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extrémités de la terre (3).

Nous découvrons maintenant la source de cette extrême vénération que les Hébreux ont témoigné pour le système céleste et pour les nombre Sept et Douze. En regardant les planètes et les groupes étoilaires du Zodiaque comme des symboles historiques de la gloire du Tout-Puissant, il est assez naturel que leurs législateurs aient cherché à imiter ce pieux exemple, en consacrant les mêmes idées dans leurs monumens religieux. On peut voir dans Josephe les soins qu'ils ont pris pour retracer les nombres sept et douze dans la construction du tabernacle du temple, et dans la forme tant des ornemens sacrés de ces sanctuaires, que dans les vêtemens du grand-prêtre. L'historien juif rapporte l'imitation de ces deux nombres sacrés aux sept planètes et aux douze signes

<sup>(1)</sup> Cœli enarrant gloriam Dei; (2) et opera manuum ejus annunciat firmamentum. Liber psalm., cap 18, y. 2.

<sup>(3)</sup> In omnem terram exivit sonus corum, et in fines orbis terræ verba corum. Ibid., cap. 18, y. 5.

du Zodiaque; il en prend même occasion de se plaindre de l'injustice de ceux qui haïssoient les Juiss pour cause de leur religion. Ils nous traitent d'impies, dit-il, parce que nous méprisons leurs Dieux, et ils ne font point attention que notre législateur a représenté toutes leurs divinités dans les monumens religieux de notre culte.

Mais si Moyse et Salomon ont montré tant d'égards pour les nombres sept et douze, ce n'étoit pas pour honorer les planètes et les constellations zodiacales comme corps physiques, mais comme symboles moraux; c'est ce que l'un et l'autre ont soin d'expliquer en termes bien positifs, le premier dans le Deutéronome (1), l'autre dans le livre de la Sagesse. » Faites attention, «dit Moyse, qu'en élevant vos yeux au ciel et en «y contemplant le soleil, la lune et les astres, «vous ne vous fassiez illusion, et ne tombiez dans «l'erreur, en adorant des objets que le Seigneur «votre Dieu a créés pour le service du genre » humain. »

L'auteur du livre de la Sagesse, le même qui, dans la construction du superbe temple de Jérusalem, avoit pris pour modèle le *temple céleste*, s'explique d'une manière encore plus sensible. Il

<sup>(1)</sup> Ne forte elevatis oculis ad cœlum, videas Solem et Lunam, et omnia astra cœli, et errore deceptus adores ea et colas quæ creavit Dominus Deus tuus in ministerium cunctis gentibus, quæ sub cœlo sunt. Liber Deuter., cap. 5, ý. 19.

plaint l'aveuglement de ceux qui regardent les corps célestes comme des dieux qui gouvernent le monde, et qui, au lieu d'admirer et d'adorer le créateur dans ses œuvres, adressent directement aux objets créés le tribut de leurs hommages (1).

Une circonstance qui se présente admirablement à l'appui de l'explication que nous venons de donner du verset du psalmiste, c'est le sens du verbe TYEN, en grec THEIN, dont Platon fait dériver theoi. TYEN, au rapport de Ten Kate, signifie narrare; ainsi en disant CŒLI (THEOI) enarrant gloriam Dei, le chantre sacré exprime parfaitement la propriété du mot.

C'est de TYEN, comme signifiant narrare, que dérive le mot TYDINGE, NUNTIUM, nouvelle.

C'est donc bien à tort qu'on a voulu accuser le peuple hébreu de sabisme, à cause des égards religieux qu'il a scrupuleusement montrés pour la beauté du tableau du ciel.

Un autre peuple qui ne s'est pas moins distingué par son respect pour le système des constellations, ce sont les Perses. Leur législateur avoit tracé dans le fameux antre mithriaque tous les corps célestes; mais la preuve qu'il ne les avoit pas représentés comme des corps physiques,

<sup>(1)</sup> Sed aut ignem, aut spiritum, aut citatum aërem, aut gyrum stellarum, aut nimium aquam, aut Solem et Lunam, rectores orbis terrarum Deos putaverunt. Liber Sap., cap. 13, y. 2.

dans ce tablean mithriaque, les planètes n'étoient pas rangées suivant l'ordre qu'elles gardent dans le ciel, mais dans l'ordre des jours hebdomadaires. Il n'est pas possible d'indiquer d'une manière plas positive que les planètes ne figuroient dans ce sanctuaire que comme des emblemes des institutions sociales auxquelles les jours de la semaine étoient spécialement consacrés. Nous observerons plus tard que c'étoit dans ce temple souterrain qu'on initioit aux mystères. La décoration du sanctuaire répondoit donc parfaitement au but de la cérémonie.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire que le ciel rendu dépositaire des symboles de la constitution élysienne, ouvrage sublime de la bonté de l'être suprême, étoit devenu sous tous les rapports et dans toute la force du terme un véritable Panthéon. Ce terme, qui, d'après nos explications, signifie littéralement totum currens, ainsi que totum narrans, puisque pan en grec signifie totum, veut donc indiquer un tableau mobile, permanent, qui, par sa révolution diurne d'un bout du monde à l'autre, annonce, célèbre et raconte sans cesse la gloire de Dieu à tous les peuples de l'univers.

On jugera de là qu'il n'y a qu'un Panthéon dans le monde, et que c'est bien improprement qu'on applique cet auguste nom à un édificé immobile ou temple terrestre.

C'est dans le même sens que le prophéte Isaïe a donné au ciel le nom de Livre, liber cæli (1).

En suivant l'ordre de la matière, il faudroit passer maintenant aux grandes divisions du temps, ou périodes séculaires; mais il ne paroîtra pas déplacé de revenir un moment sur le Thot des égyptiens, que nous avons identifié aussi avec Trot, temps. Tout ce qui tient à l'ancienne religion de ce peuple mérite des égards particuliers.

### Du Thoth des Egyptiens.

Parmi les grecs le premier qui a parlé du Thoth égyptien, c'est Platon; il le nomme Theüth. C'est ainsi qu'on prononçoit le Theut des germains.

Les égyptiens ont donné au premier mois de leur année, et au premier jour de cc mois le nom de Thoth; voilà déjà des rapports bien directs du mot thoth avec sa signification de temps.

On attribuoit à Thoth l'origine de toutes les sciences, de toutes les institutions, de tous les arts sans réserve; on donnoit à tous les livres scientifiques le titre de thot. Le nombre de ces productions littéraires devint si prodigieux et si disproportionné aux talens et aux facultés intellectuelles d'un mortel quelconque, qu'il ne

<sup>(1)</sup> Et tabescet omnis militia cœlorum, et complicabuntur sicut Liber cali. . . . . Isaias, cap. 34. 7. 4.

falloit que cette considération seule pour juger que Thoth ne pouvoit avoir été un homme réel, mais un personnage mystique. Il seroit aussi inutile qu'ennuyeux de rapporter les différens essais que des savans ont fait pour découvrir la nature de cet être extraordinaire; nous ne nous attacherons qu'à la dissertation qu'a faite sur ce sujet Jablonski dans son Pantheon ægyptiacum.

On sait que ce savant antiquaire a fait des recherches profondes sur les étymologies des noms des nombreuses divinités d'Egypte. Il a voulu trouver ces étymologies dans la langue cophte ou égyptienne, au lieu de les puiser dans la langue primitive des saïtes instituteurs de ce peuple, et c'est ce qui ne pouvoit manquer de produire un faux résultat.

Dans le chapitre particulier qui regarde le dieu Thoth, Jablonski remarque que les vastes connoissances, qu'on attribuoit à Thoth, étoient inscrites ou gravées sur des colonnes de pierres, nommées steles, en grec stylai, et qu'on donnoit à ces steles le nom de livres de Thoth. L'auteur en a pris occasion de conclure que stelé et thoth étoient la même chose (1). Il cite à l'appui de son opinion le mot thuothi, ou thyothi, qui signifie stelé ou colonne en langue

<sup>(1)</sup> Quæ omnia, ut revolvo, aliter censêre non possum quam etelas Mercurii ab ipso Mercurio, sive thoth, diversas non fuisse. Jablonski, panth. ægypt., lib. V. cap. V.

cophte. Mais en identifiant steles ou colonnes avec thoth, l'expression steles de thoth présenteroit un contresens frappant; elle se réduiroit à celle-ci. colonnes de colonnes.

Nous avons vu à l'article des colonnes d'Hercule (1), que STYLEN en langue saîte ou saxonne signifie colonnes; et que c'est même de ce mot que les grecs ont formé leur terme stylai, pour désigner les colonnes herculéennes.

En prenant thoth pour theith, TEMPS, les livres de thoth sont des livres du temps, TYDT-BOECKEN, chroniques, annales, mémoires historiques. Ces livres sacrés et d'un si haut intérêt contenoient sans doute l'histoire de la civilisation de l'Egypte et celle de leurs précepteurs, les saxons ou atlantes. Ils devoient par conséquent se rapporter particulièrement aux symboles du temps, tels qu'Uranus, Chronos, Teutatès, Teutson, bases de la civilisation des peuples; ce qui seul suffisoit pour donner à ces livres le titre de thot ou de temps.

Jablonski, qui s'est si grossièrement trompé sur le sens du mot thot, dans le chapitre où il discute spécialement ce sujet, va nous donner, dans un autre endroit, où il n'en parle qu'occasionnellement, des lumières qui mettront le sceau de l'évidence à ce que nous venons de

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, p. 233. de cet ouvrage.

DES CHAMPS ÉLYSÉES. 133 dire; c'est dans la dissertation sur Sothis, ou Isis in canicula, qu'on rencontre cette particularité.

L'auteur, après avoir disserté longuement sur tontes les versions qui circuloient sur Sothis, et après avoir tourné et retourné le mot en tout sens, assure que Sothis et Thoth sont identiques, que leur nom primitif est thueite, et que thueite veut proprement dire prima hora, ou principium temporis: voilà donc thoth non-seulement transformé en thueite, dont le rapprochement avec theit est frappant, mais signifiant temps, et qui plus est commencement du temps, premiere heure, tout comme Uranus. Jablonski fait voir ensuite, comment le mot thueite est dégénéré en soth, en thoth, et finalement en seth, et il n'hésite pas d'assurer que ces trois termes sont les mêmes, et qu'on emploie tantôt l'un, tantôt l'autre, pour indiquer le commencement du monde, de l'année, ou des mois.

Ce qu'il dit de seth mérite une attention particulière, à cause d'un passage curieux de Flave-Josephe sur le patriarche Seth.

Selon l'historien juif, Adam auroit prédit la destruction du monde, soit par le feu, soit par l'eau. Seth, le patriarche, désirant sauver la mémoire des découvertes faites dans les sciences et l'astronomie jusqu'à son temps, fit bâtir deux colonnes, l'une en briques, l'autre en pierres de taille, sur lesquelles il grava toutes

ces comoissances, afin que si la première venoit à crouler par la violence des eaux, l'autre put résister et transmettre à la posterité ces inscriptions précieuses. Josephe ajonte que ces colonnes existoient encore de son temps dans la terre Siriad, mais il ne spécifie pas la terre qu'il entend par Siriad. Manethon place les colonnes de Thoth dans un pays auquel il donne aussi le nom de Siriad, ce qui fait assez présumer que les colonnes attribuées à Seth ne différent pas de celles qu'on attribue à Thoth.

Jablonski, pour appuyer ses assertions, observe qu'on donne aussi le nom de Seth à l'étoile du chien, sirius, dont le lever annonce le débordement du Nil; et il fait voir que les lettres th et s se confondent souvent dans les langues orientales.

On aperçoit maintenant la raison qui a fait donner à Thoth le titre de Trismegiste, ermès trismegistus, c'est-à-dire trois fois grand. L'empire du temps est partagé d'abord en trois grandes parties, savoir en passé, présent et futur, figurées par les trois parques. L'autre division en temps créateur, en temps créé, et en temps périodique, est encore plus solemnelle et plus importante. De sorte que c'étoit à très - juste titre qu'on donnoit à Thoth l'épithète de trois fois grand, ou d'ermès trismégiste

On est communément dans l'idée que le mot

ermès, dont les grecs font usage pour désigner Thoth, doit être interprété par le mot Mercure. Jablonski réfute cette opinion et démontre par de fortes raisons que ermès est un terme usité dans la langue égyptienne; il en donne même l'étymologie, et prétend que ermen, dont on a fait ermès, dénote quelqu'un qui met la dernière main à la perfection d'un ouvrage. Ceue définition convient sans doute au temps; c'est le temps qui perfectionne tout. Quoiqu'il en soit de cette étymologie, nous remarquons seulement que ermès pourroit bien être le ermin des germains; ermin étoit une idole qu'on adoroit encore en Allemagne du temps de Charlemagne. Il avoit sa colonne tout comme l'ermès égyptien. On lui avoit érigé un temple en Westphalie sur la montagne d'Erersbourg, aujourd'hui Statberg. La statue du dieu étoit posée sur une colonne, de là son nom de Ermin-sul, colonne d'Ermin; sur en allemand signifie colonne. Ermin tenoit d'une main une balance, signe du Zodiaque qui annonce le commencement de l'année agricole, et on voyoit sur son bouclier la figure d'un lion, encore signe zodiacal qui marque la moisson, ou la fin de l'année agricole.

Une chose qui vient fortisser l'identité entre l'ermès égyptien et l'ermin westphalien, c'est que Censorin donne à l'ermès de l'Egypte le nom d'Arminon; c'est Arminon ou Arminius, dit-il, qui a fixé la durée de l'année égyptienne à deuze mois cinq jours. Remarquons que Mannua fils de Theut a eu trois fils, dont le second, selon Tacite, s'appeloit Herminan (1). On sait que le général qui a détruit les trois légions romaines de Varus sous Auguste, portoit le nom d'Arminius. Ajoutons que Sanchoniaton, dans la cosmogonie des phéniciens, établit une relation bien intime entre Thaaut et Saturne, c'est le thaut phénicien, selon lui, le même que le thoth des égyptiens, qui a établi Saturne roi sur toute l'Egypte.

Nous avons déjà fait voir qu'il existoit deux thoth en Egypte, l'un père ou athotes, et l'autre fils. Synesius (2) rapporte que les Egyptiens avoient peint Thoth dans un seul et même tableau sous la figure d'un feune homme et sous celle d'un vieillard. Le docte évêque ne nous explique pas ce mystère; mais c'est qu'il ignoroit que thoth dénotoit le temps. Le temps considéré abstractivement est toujours jeune, il renaît sans cesse; le temps considéré comme la mesure des évènemens d'ici-bas, et de la vie de l'homme, devient vieux; Saturne est peint sous la figure d'un vieillard.

<sup>(1)</sup> Ermès, ou Hermès, est un nom propre connu même dans nos catalogues des Saints; Saint Hermès est patron de Renaix, beau bourg en Flandre.

<sup>(2)</sup> Mercurium duplici specie fixerunt juvenem juxta sedem collocantes. Synesius, de providentia, p. 210.

## DES CHAMPS ÉLYSÉES. 137

En considérant maintenant que l'homme-roi Menas qui a policé l'Egypte, est le même que le manas ou mannus des Germains, on voit que la cosmogonie des égyptiens s'identifie de la manière la plus frappante sous tous ses rapports avec la cosmogonie du peuple germain.

Ce que nous venons de dire au sujet des inscriptions scientifiques sur des colonnes de pierres, nous donne une idée du premier usage qu'on a fait de la précieuse invention des lettres; on s'en servoit pour conserver la mémoire des choses d'un haut intérêt pour le geure humain. Les premiers livres étoient de pierre, afin de donner à l'écriture sacrée une consistance durable. Ecrire sur des pierres c'étoit graver, greffer; on définit le grec GRAPHEIN : INSCULPERE LITTERAS VEL NOTAS IN LAPIDEM VEL LIGNUM, graver des lettres ou des notes dans la pierre ou dans le bois. Les personnes chargées de ces inscriptions scientifiques étoient des hommes de lettres distingués; c'étoient les secrétaires du corps des savans. Hérodote, en parlant des Hyperboréens et des Arimaspiens, fait mention en même temps d'une caste d'hommes qu'on appeloit griffons, et dont la fonction étoit de garder l'or; comme on ne les connoissoit pas, on les a bien mal traités. »Les "griffons, dit le Pelloutier, tom. I, p. 6, étoient » certaines bêtes sauvages qui tiroient de la terre » une grande quantité d'or et de pierres précieuses, »les gardoient avec la même vigilance, et les dé-

»fendoient avec la même fureur que pourroient le »faire ces avares, à qui on arracheroit plutôt »la vie que leurs trésors. » Croiroit-on, après un tel portrait, qui n'est certainement pas fait d'après nature, que les griffons étoient les hommes les plus savans et les plus respectables de l'antiquité? La vérité est que les griffons qui gardoient l'or étoient des greffiers dépositaires du trésor des sciences, des arts et des institutions, c'étoient les secrétaires ou le savant corps des Astronomes arimaspiens. Entendons par griffons qui gardent l'or, des greffiers dépositaires de l'or, ou le trésor des sciences, des institutions et des arts; les étoiles, pommes d'or réunies en groupes symboliques, étoient devenues des caractères d'or qui retraçoient toute la philosophie de l'âge d'or.

Les grecs donnoient aux inscriptions mystérieuses des égyptiens le nom d'hiérogliphes; ce mot veut dire gravures sacrées; il est formé de IEROS, sacer, et de GLYPHEIN, graver: Manethon appelle les hiérogliphes dialecta sacra.

En employant le mot hiérogliphe, les grecs n'avoient fait que traduire le mot rune, nom qu'on donne aux lettres sacrées des scandinaves. Les auteurs qui ont traité de l'alphabet runique, rendent communément le terme rune par le mot mystère. 'Ten Kate fait dériver rune de reyen, sculpere, graver. Ces deux explications s'accordent. Les lettres runiques étoient des caractères gravés qui contenoient des mystères: on

trouve encore des inscriptions runiques en grand nombre sur des cippes ou colonnes, en Danemarc et en Suéde; elles y sont spécialement consacrées à des épitaphes.

Ce qu'il y a de particulier dans les runes, c'est qu'elles sont elles-mêmes des espèces de steles ou colonnes; tous les caracteres sont formés par une ligne perpendiculaire en forme de colonne ou I romain, ce ne sont que les lignes accessoires à cette colonne qui constituent la différence des lettres; on peut raisonnablement attribuer à la manière d'écrire avec de pareils caractères (stylen), l'origine de notre mot style; les runes sont les premières lettres alphabétiques du monde.

Les inscriptions des colonnes avoient spécialement rapport à l'astronomie. Manethon dit en
termes formels que Thoth fit graver et inscrire
sur les steles les décrets des astres (1); mais
n'entendons pas par ces décrets les loix physiques du ciel, mais les loix morales, les loix
symbolisées par les constellations, qui étoient
le code social de la république. Les prêtres
égyptiens, dit Jamblique, déterminent et réglent tout, d'après les colonnes de Thoth,
TAS ERMOU STYLAS, et que c'étoit au pied de
ces colonnes que Platon et Pythagore étoient venus

<sup>(1)</sup> Mercurius (Thoth) invenit columnas (stelas) arcanas, inque iis sculpi et inscribi jussit astrorum decreta. Manetho, apotelesm. lib. V. v. 2. 3.

s'instruire et puiser les principes de leur philosophie (1).

Ce sont sans doute ces pierres qu'on a voului désigner sous le nom de pierre philosophale; le secret de la pierre philosophale étoit le secret de la doctrine philosophique écrite sur des pierres. Les douze signes du Zodiaque étoient les loix des douze tables des anciens; le décaloque des hébreux étoit gravé sur des tables de marbre. Dans ce sens, et sous ces rapports, il n'est pas impropre de dire que l'ancienne église étoit bâtie sur une roche, ou sur une base de pierres.

Puisque nous parlons de la pierre philosophale, disons un mot de la toison d'or, objet du célèbre voyage des Argonautes. On a hasardé mille conjectures sur la nature de cette singulière toison; mais ce qu'il y a de vrai, c'est que, si la conjecture de Strabon, ou toute autre, à l'exception de celle que nous allons exposer, eussent été vraies, ce fameux voyage célébré dans trois poëmes différens et également beaux, seroit depuis des siècles tombé dans le plus profond oubli. On ne sauroit trop se pénétrer de cette vérité qu'il n'y a que des choses du plus haut intérêt, auquel le temps décerne les honneurs de l'immortalité.

<sup>(1)</sup> Si quod autem philosophicum dubium proponas, illud etiam determinabimus tibi juxta antiquas Mercurii columnas, quas Plato et Pythagoras ante eum, lectitantes, philosophiam inde constituerunt. Jamblichus, de myster. lib. L. cap. II.

On ne voit pas sans peine que des écrivains modernes, d'ailleurs très – respectables, nous peignent les Argonautes comme des pirates, et que, pour donner quelque couleur à cette absurde opinion, ils veulent faire croire, d'après Didymus (1), que, dans les temps anciens, la piraterie étoit considérée comme un exercice noble (2). Ces assertions n'ont ni vraisemblance, ni fond de réalité. On a de tous temps regardé la piraterie comme un métier infâme; on peut se rappeler le portrait qu'Homère nous fait du château de Scylla. Les Cimbres, habitans des bords de l'Océan septentrional, étoient, du temps du consul Marits, appelés Larrons, sans doute à cause qu'ils infestoient la mer.

Mais indépendamment de ces considérations, il est impossible de concilier ce sentiment avec

Ils disent à Aëtes qu'ils viennent pour avoir la toison d'or, pour retourner heureusement dans leur patrie:

Vellera nacti

Aurea, felices patriam repetamus Jolcum.

Nam sumus beroum, aut nati sanguine divâm.

Argonaut., p. 174: Jason fait un sacrifice, qui est suivi d'un repas, au milieu duquel il parle ainsi: Jupiter embrasse d'un regard tout ce qui se passe ici bas; jamais il n'oublie l'homme juste et religieux.

<sup>(1)</sup> Latrocinari apud antiquos infame non erat sed honestum. Didymus, cité par Sheringham, p. 55.

<sup>(2)</sup> Les Argonautiques disent, y. 802, qu'Aëtes regardant les Argonautes, les trouva diis similes, ATHANATOIS IKALOUS.

y. 827, les Argonautes disent: Nos neque latrones us venimus ullave nostro sava lacessitos injuria reddidit bostes.

l'idée que les anciens nous donnent tant du caractère personnel des Argonautes, que des détails et des circonstances de leur expédition : on comptoit parmi ces intrépides voyageurs des personnages graves et respectables par leur caractère sacré. Orphée, le grand pontife de l'ancienne religion des Grecs, étoit du nombre.

Le vaisseau l'Argo avoit été construit par Minerve, le bois du mât étoit tiré de la forêt sacrée de Dodone; plusieurs Dieux et Déesses s'intéressoient particulièrement au succès de l'entreprise.

Les voyageurs commencèrent la navigation sous les auspices de la religion en faisant des sacrifices; ils répétèrent ces actes de dévotion dans chaque moment de détresse et dans plusieurs autres occurrences. Nous avons vu que le mât du vaisseau eut le don de la parole pour commander l'expiation religieuse du meurtre d'Absyrthe (1), et que cette cérémonie fut exécutée par la déesse Circé; ce n'est pas ainsi que se conduisent des corsaires.

L'expédition des Argonautes étoit un voyage scientifique; c'étoit le désir de s'instruire et de chercher le trésor des sciences, qui engagea ces hommes illustres à une navigation qui devoit être infiniment dangereuse dans un temps où l'art nautique étoit peu avancé et les mers presque inconnues.

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 7. de cet ouvrage.

Les Argonautes portoient le nom de MINNEENS; le rapprochement de ce mot avec celui de MINNAERS, amateurs, est frappant; un philosophe est un MINNAER, amateur de science; sous ce rapport, nos voyageurs grecs étoient, dans toute la force du terme, des philosophes.

Ce qui nous donne de grandes lumières sur ce sujet, c'est l'histoire et la nature de la toison d'or. On connoît la fable de *Phryxus* et de sa sœur *Hellé*, qui, montés sur un bélier, s'enfuirent à travers les mers de Grèce dans la mer Noire. *Hellé* tomba et se noya dans la mer de Thrace, accident qui fit donner à cette mer le nom d'*Hellespont*; Phryxus aborda dans la Colchide chez Aëtes, frère de *Circé*, où il déposa la toison d'or (1).

Le nom de Phryxus a tant de ressemblance avec la Phrygie ou la Frise, qui étoit le domaine de Circé, et Hellé avec Helland, pays d'enfer, qu'il n'est pas difficile de reconnoître, dans ces deux noms, l'emblème des habitans de ces deux principales cités de la république des Atlantes. N'entendons par la fuite de Phryxus et de Hellé, qu'une émigration d'une troupe de Phrygiens, dont les uns auront porté le culte religieux et les cérémonies de l'initiation aux mystères dans la Thrace et la Samothrace, et les autres le trésor de leur philosophie sous

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 92. de cet ouvrage.

l'embléme de la toison d'or dans le pays de la Colchide.

En se rappelant que le bélier est le premier signe du Zodiaque, et que les signes célestes sont considérés comme des caractères d'or, on sent d'abord une certaine analogie entre la toison d'or et le livre du ciel; ce premier aperçu se foruifie admirablement par la tradition allégorique que Suidas nous a conservée sur la nature de la toison d'or, et dont il ignoroit lui-même la force.

L'auteur nous apprend que la toison d'or étoit une peau de mouton sur laquelle étoit écrit l'art de changer les métaux en or. On sait que les anciens attribuoient cette vertu magique à la pierre nommée philosophale; ainsi, selon Suidas, . la toison d'or étoit cette pierre philosophale; et, suivant l'idée qu'on vient d'en donner, la toison d'or désignoit le trésor de la philosophie de la patrie de Phryxus gravée sur des pierres, et représentée dans le ciel par des constellations dont le bélier formoit la première et la principale figure. C'est ce qu'on doit entendre aussi par le discours du roi Aëtes, rapporté par Apollonius de Rhodes: "Jai traversé, dit le mattre de la stoison d'or, la voûte azurée monté sur le char ndu Soleil mon père, qui transportoit dans "l'Hespérie ma sœur Circé. "Traverser la voûte du ciel, c'est reconnoître, c'est peindre cette voûte, c'est l'embléme de l'astrologie.

## DES CHAMPS ÉLYSÉES. 145

Maintenant nous voyons clair dans le motif, dans le but et dans le succès du voyage des Argonautes. De courageux Grecs, avides de connoissances utiles au genre humain, et instruits dans les pratiques de la religion par les Thraces, auront concerté ce voyage scientifique pour recueillir chez Aëtes frère de Circé, c'est-à-dire dans un pays affilié avec la république élysienne, les notions philosophiques figurées par la toison de Phryxus.

On a supposé aux Argonautes le dessein d'aller enlever ou conquérir par force cette toison; mais on a vu à l'article d'Hercule, où il s'agissoit de l'enlevement des pommes d'or du jardin des hespérides, ce qu'on doit entendre par cette expression figurée (1). Enlever, rapere, c'étoit en style dogmatique gagner une chose à force de soins, de peines et de travaux; c'est dans le même esprit que nous disons que le royaume du ciel n'est le partage que des violens, riolent i Rapiunt illud. La toison d'or étoit l'emblême du ciel physique et moral.

Les poëtes et les historiens conviennent que les Argonautes ont réussi dans leur entreprise, qu'ils sont parvenus à enlever la toison d'or, et qu'ils ont apporté ce précieux trésor dans leur patrie. Mais loin de nous donner quelque idée de la forme, de la substance, ou de la naturé

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, p. 226. de cet ouvrage.

de cette prétendue toison, on ne dit pas même ce qu'on en a fait, avec quelle solemnité, avec quelle pompe elle a été reçue en Grèce; on ne parle pas de musée ou de temple, où elle auroit été deposée; on garde le plus profond silence sur les circonstances qui par la suite l'auront fait disparoître de la Grèce.

Tout cela ne surprend pas d'après notre système où il ne s'agit pas d'une toison matérielle, mais d'un emblème des sciences. C'est cette toison symbolique que les Argonautes ont réellement enlevée, et dont ils ont enrichi leur patrie; leur expédition est l'ère scientifique des Grecs; c'est depuis cette époque seulement qu'on trouve que ce peuple s'est occupé de la sphère, et c'est ce qui a donné sujet aux savans de soupçonner que la formation de la sphère ne datoit que depuis cette expédition. Newton en fixe l'époque à l'espace intermédiaire entre le voyage des Argonautes et la guerre de Troie, parcequ'il croit apercevoir des constellations qui ont des rapports aves le premier événement, et qu'il n'en trouve pas qui rappellent l'autre. Il est dans l'idée que le vaisseau céleste, nommé communément Argo, représente le vaisseau des Argonautes; mais on a justement remarqué que l'inspection seule de la place, que le vaisseau céleste occupe dans le ciel, repousse cette opinion. La constellation du vaisseau est si avancée dans l'hémisphère méridional qu'elle n'est pas même visible en Grèce, à peine en aperçoit-on le bout du mât en Egypte. Ce n'est pas ainsi qu'on place des trophées, ou des monumens de gloire.

Les Argonautes auront sans doute reçu à la cour d'Aetes des nouvelles de sa sœur Circé; ils auront appris que le domaine de cette Déesse étoit la patrie de Phryxus et le berceau des sciences dont la toison d'or étoit l'emblème; il n'en falloit certainement pas plus pour déterminer nos intrépides philosophes à entreprendre un autre voyage infiniment plus long, plus difficile, et plus dangereux, pour aller visiter ce séjour sacré à l'extrémité de la terre et de l'océan, et pour y recueillir de nouvelles lumières. En conséquence au lieu de retourner en Grèce par la mer noire et le Bosphore de Thrace, ils ont pris une route à travers le continent pour passer dans la mer septentrionale.

Il y a des variantes sur cette route; les uns disent que les Argonautes ont remonté le phase, d'autres le danube. Cette discordance ne doit pas surprendre; le récit de cette expédition n'a été rédigé par écrit que plusieurs siècles après sa date. Les argonautiques, qui portent le nom d'Orphée, passent pour être un poeme d'Onomacrite qui n'a vécu que 550 ans avant l'ère vulgaire. Il est très-naturel de penser que dans l'immense intervalle qui s'est écoulé de cette célèbre expédition jusqu'au siècle de ce poète, la tradition qui en étoit seule dépositaire ait été altérée en plusieurs circonstances, sur-tout dans celles qui

tiennent à la partie géographique. Les vastes pays que nos voyageurs ont parcourus, étoient peu ou point connus des Grecs; nous avons vu par un aveu formel d'Hérodote que les mers lointaines de l'europe étoient de son temps des regions inconnues en Grèce. Mais la différence dans les détails ne nuit point au fond de l'histoire; il est toujours vrai et pleinement démontré que les Argonautes sont parvenus à passer dans la mer du nord; qu'ils ont vu et visité les deux chefs-lieux du Pays des Atlantes, l'enfer, et la demeure de Circé, qu'ils ont trouvé dans ces lieux un peuple extrêmement juste, gens hominum justissima (1), dont ils ont étudié les mœurs et le gouvernement politique (2).

Circé dans les instructions qu'elle donne à Ulysse relativement à son passage devant les écueils de Scylla et Charybde, lui apprend qu'il n'y a que le seul vaisseau des Argonautes qui aît passé librement et impunément dans ces endroits. La Déesse attribue ce bonheur extraordinaire à la protection spéciale de Junon, ce qui veut dire, en style mythologique, à l'extrême vénération que les dominateurs de Scylla ont eue pour le caractère héroïque des voyageurs et pour le but philantropique de leur étonnante

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, p. 60. de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Ast ubi jamque hominum mores et novimus urbem.
Argonaut., y. 1140.

entreprise. C'est ainsi que de nos jours encore les puissances ennemies respectent réciproquement durant la guerre les vaisseaux consacrés à des découvertes scientifiques.

Il n'est pas nécessaire de répéter ici que c'est Circé qui, ensuite d'un ordre de Jupiter prononcé par le mot du navire Argo, a purifié Jason et Médée du meurtre d'Absyrthe; cérémonie auguste qu'on a justement invoquée comme le témoignage le plus respectable du caractère sacré de Circé (1).

Nous ne rappellerons pas également les viss reproches que la Déesse a faits à sa niéce sur sa honteuse fuite de la maison paternelle pour suivre son amant Jason (2).

Nous croyons seulement devoir revenir un moment sur une anecdote, que nous n'avons touchée que légèrement, et qui mérite une attention particulière.

Apollonius de Rhodes nous apprend que Médée a raconté en langue cholchidienne à sa tante les aventures des Argonautes (3). Cette circonstance s'accorde admirablement avec tout ce que nous avons dit sur les liaisons de famille, qui existoient entre le peuple élysien et celui de la Cholchide. Elle confirme à l'évidence que le dernier n'étoit qu'une colonie du pays du

<sup>(1)</sup> et (2) Voyez tome second, p. 6. et 7. de cet ouvrage.

<sup>(3)</sup> Voyez tome premier, p. 6. de cet ouvrage.

Bas-Rhin. Mais une autre circonstance, qui a l'air d'un phénomène, c'est que la langue élysienne s'est soutenue dans la race des colons belges jusqu'aux siècles modernes.

Les savans n'ignorent pas que le baron Busbeck de Flandre, lors de sa résidence à Constantinople en qualité d'Ambassadeur de l'empereur d'Allemagne, a eu occasion de s'entretenir avec des députés d'un canton de la Crimée dont la langue étoit, quant au fond, la même que la langue belgique. Plusieurs lexicographes allemands ont recueilli cette anecdote, et ont fait entrer ce dialecte particulier de la Crimée, qu'on a nommé précopien, dans le tableau comparatif de la langue teutone avec des langues étrangères, et dans celui de ses différens dialectes entre eux. On peut voir sur ce point le Glossateur Ihre in proæmio pag. 6, où il compare le langage précopien avec le mœsogothique, et où il donne la liste d'un grand nombre de mots qui se ressemblent. Il met à la tête le mot PLUT, sanguis, en mœsogothique bloths; c'est de ce mot plut qu'on a formé Pluton, le même que pluten, qui ainsi que bloten, veut dire sacrifier des victimes sanglantes, comme on a observé à l'article du dieu Pluton (1).

Le troisième mot cité par Ihre est hus, en

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 21. de cet ouvrage.

mœsogothique aussi hus, qu'on rencontre dans Gud-husa, maison de Dieu. Il se présente également dans et-hus ou hel-hus, maison sainte, dont on a formé elusium, nom du célèbre sanctuaire d'Athènes. Les précopiens disent aussi sune, soleil, mine, lune, stern, étoile, noms d'autant plus remarquables qu'ils se rapportent précisément aux objets qui forment le système des constellations figuré par la toison d'or.

Après avoir réglé tant sur le cours de la lune que sur celui du soleil les devoirs de l'homme-citoyen, et l'ordre courant des affaires publiques, il restoit à établir une méthode chronologique pour calculer la succession du temps dans ses rapports avec l'existence, la durée, et le cours des choses, avec la date des évènemens, et avec les besoins qu'on pouvoit avoir de réclamer des temps passés dans les futurs, des époques déterminées pour des affaires publiques ou particulières. Ce sont ces considérations qui ont donné lieu à la création de grandes années ou périodes séculaires.

Nos législateurs qui ne s'attachoient guères à des méthodes hypothétiques, lorsqu'ils trouvoient des types dans la marche de la nature, avoient observé que la génération de l'homme ne s'étendoit communément qu'à trente ans (1). En

<sup>(1)</sup> Progenies triginta annis perficitur. Diod. Sic. L. 3. c. 13.

conséquence ils ont adopté cet espace de temps pour la mesure de leur siècle ou première période chronologique. Pline rapporte, dans son histoire-naturelle, que le sixième jour de la nouvelle lune est le commencement du siècle de trente ans des gaulois (1).

Pline est le premier qui parle de ce siècle gaulois de 30 ans (2); César, Strabon, et d'autres avant lui, n'en font point mention. Ce n'est même que par hasard qu'il le cite en traitant de la cérémonie religieuse du gui de chene. Il n'est donc pas surprenant qu'on ne nous aît rien dit des années séculaires plus grandes dont les gaulois faisoient usage, nommément des cycles chronologiques de 600 et de 3600 aus. Mais heureusement on les retrouve chez leurs anciens frères les chaldéens. Ceux-ci les ont fidélement conaervés et employés pour régler leurs fastes chronologiques. Les noms, que ces deux grandes années continuerent de porter dans la Chaldée, ne laissent aucun doute sur le lieu de leur origine.

Le siècle de 30 ans renfermoit une espace trop court pour servir seul de période chronologique perpétuelle. Le nombre trente revient trop fréquemment dans une longue série d'années, et cette grande accumulation de siècles auroit, après un long écoulement de temps

<sup>(1)</sup> Seculi post trigesimum annum. Plin., hist. nat., lib. 16.

<sup>(2)</sup> Voyez tome premier, p. 34, de cet ouvrage.

jetté de la confusion dans la mémoire des hommes. En comptant donc par générations, on s'est arrêté à vingt, qui comprennent l'espace de 600 années; et on a donné à ce nombre de 600 ans le nom de Nère. On recommençoit ensuite à compter par de nouvelles générations de la seconde Nère, et on continuoit jusqu'à ce qu'on parvînt à six Nères complètes, qui font 3600 ans ou 120 générations.

On donnoit à la grande année formée de ces six Nères le nom de Sare.

Après ce terme ou reprenoit de nouveau le calcul par générations ou siècles; mais sur le cours d'une nouvelle Sare; de sorte qu'au moyen de ces grandes années la computation chronologique se prêtoit très-heureusement aux facultés de la mémoire.

Neros formé de Nère est exactement le même que le terme chronologique ère, dont nous faisons usage pour dénoter le point fixe d'où l'on commence à compter les années. La lettre initale n marque l'article un ou le, de sorte que Nère veut dire l'ère ou une ère, comme on peut voir dans l'auteur dont nous ne cessons d'invoquer le témoignage, et qui, de l'aveu de tous les écrivains hollandais, est le guide le plus intelligent et le plus fidèle en cette matière (1).

<sup>(1)</sup> Je trouve, dit Ten Kate p. 63. du grondslag vol 2., qu'on place souvent la lettre n devant un mot, sans qu'on

Sare est un terme un peu adouci de schare (1) qui signifie multitude; AR-SCARE OU JEAR-SCHARE (2) veut dire grand nombre d'années; cette dénomination convient parfaitement à une révolution de temps qui comprend 3600 années.

On a fait beaucoup de recherches sur l'étymologie du terme ère; mais les auteurs les plus
judicieux sont forcés de convenir que l'origine
de ce mot est encore inconnue. Ère, qui est
une section du temps, vient d'une racine presque
équivalente, mais subalterne à celle qui a donné naissance au mot TYD, temps. TYD, comme
nous avons vu (3) vient de tyen, être toujours
en mouvement; les astres sont appelés theoi du
grec thein, courir, parce qu'ils courent toujours: et Platon qui nous donne cette définition appelle, selon Plutarque, les astres les instrumens du temps, organa temporis.

Ère vient du vieux verbe er, qui signifie courir, mais qui ne présente pas comme le verbe tyen l'idée d'une course perpétuelle. C'est pourquoi on ne l'a appliqué qu'à des portions du temps.

en change la signification. Il cite ensuite plusieurs exemples, et entr'autres le mot ère qu'on écrit aussi nère; il est à présumer, ajoute l'auteur, que l'initiale n est prise de l'article un ou le. Deze voorgeworpene n mag men gissen ontleent te zyn uyt den articulus een of den.

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, p. 35. de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Jearschare, multitudo annorum. Ten Kate, vol. 2. p. 350.

<sup>(3)</sup> Voyez p. 122. de ce volume.

Le mot er s'ecrit avec quatre dissérentes voyelles, on dit er, ar, or et ur (1); voici les diverses sections du temps qui dérivent de cette racine-mère.

De er vient ère, point de départ d'une computation arbitraire, ou convenue de temps.

De ar vient l'islandais, et le danois aar, le suédois ahr, l'allemand jahr, l'anglais year, et le belge jaer, ANNÉE.

De or le grec ôra, et le latin hora.

De ur le belge ure, et le français heure.

On peut voir dans Ten Kate le developpement qu'il donne à ces racines-mères. Il les regarde comme extrêmement intéressantes, et présuine avec raison qu'elles se rapportent à la première vie civile de nos ayeux.

Flave-Josephe (2) fait entendre que la grande révolution de 600 ans étoit connue des patriarches avant le déluge. Il ne dit pas qu'il la regarde comme luni-solaire; mais les mauvaises raisons dont il entortille son idée, font du moins présumer qu'il veut parler d'un cycle astronomique. Cependant les auteurs qu'il invoque à son appui ne favorisent pas cette opinion: on ne voit pas que dans les temps anciens on ait regardé cette grande année sous un autre

<sup>(1)</sup> ER, AR, OR ou UR. Currere. Ten Kate, vol. 2. p. 631.

<sup>(2)</sup> Livre 1. chap. 3.

point-de-vue que le Neros des chaldéens, dont ce peuple faisoit usage pour règler sa chronologie. N'attribuons point à d'autre cause le profond silence qu'Hipparque et Ptolomée gardent sur ce cycle; s'il eut été luni-solaire, il est bien certain qu'ils en auroient fait une application particulière. Ce n'est que de nos jours qu'on a cru y apercevoir des traces d'une période inventée pour concilier les mouvemens de la lune et du Soleil. On cite Dominique Cassini comme auteur de cette opinion (1); elle a été-embrassée par plusieurs modernes. Buffon la fait hautement valoir pour étayer son singulier systême sur les sept épôques de la nature, Bailly ne s'est pas borné à prendre le cycle de 600 ans pour astronomique, mais par une inconsidération inconcevable, il a supposé aussi que le siècle gaulois de 30 ans étoit luni-solaire; et il en prend occasion, comme on l'a vu (2), pour déprécier les connoissances astronomiques de ses ancêtres.

Il et très-probable que la grande année de 600 ans a été connue avant le Déluge, et qu'on en a même fait usage pour la chronologie sa-crée; le texte de l'écriture vient particulièrement à l'appui de cette assertion. Nous n'avons pas besoin de dire d'abord que le premier livre de la Bible est intitulé genèse, ou livre des géné-

<sup>(1)</sup> Voyez tome second, p. 117. de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Voyez tome premier, p. 34. de cet ouvrage.

rations, que le cinquième chapitre, où Moïse donne toute la chronologie antidiluvienne, porte le titre de liber GENERATIONIS ADAM; que dieu dit (chap. VII): qu'il n'a trouvé d'homme juste in GENERATIONE hac que Noë et sa famille, termes et expressions qui semblent naturellement anuoncer un calcul de temps par générations. Il sussira de nous arrêter au point chronologique auquel l'écriture fixe l'époque du déluge, et celle du retour d'une nouvelle génération d'hommes.

Il est dit, chap. VII \$\frac{1}{2}\$. XI, que le déluge a commencé à la six-centième année de Noë (1), c'est précisément la dernière année de la grande période de 600 ans, employée, selon Josephe, par les premiers patriarches. On rapporte ensuite que la catastrophe a totalement cessé (2), le premier jour du premier mois, de la première année suivante (3). Voilà donc le monde régénéré précisément au premier instant d'une nouvelle ère de 600 ans. Ne croyons pas que ces deux dates, qui quadrent si admirablement avec les traditions, soient l'effet du hasard; si l'on a jusqu'à nos jours mal réussi à mettre d'accord les chronologies sacrée et profane, c'est faute de connoître la valeur des

<sup>(1)</sup> Anno sexcentesimo vitæ Noë.

<sup>(2)</sup> Exsiccata fuit superficies terræ.

<sup>(3)</sup> Sexcentesimo primo anno, primo mense, et prima die mensis.

termes et des méthodes, dont on s'est servi pour la mesure du temps dans les premiers âges.

Une circonstance qui ne manguera pas de contribuer à éclaireir ces ténébreuses recherches, c'est le sens du mot Noë. On interprête ce nom en hébreu par le mot cessatio, requies, mais cette étymologie est trop insignifiante pour être la véritable, à moins qu'on ne veuille faire entendre par ce terme que le monde a cessé d'exister du temps de Noë. Mais le mot · Noë, pris dans la langue élysienne, est infiniment plus propre et plus adapté au sujet; no-e ou nu-e en langue teutone, signifie novum ævum, presens ævum. Il est formé de E (1) qui signifie ævum, âge, et de nu, mot qu'on applique à deux objets d'une même nature; nu est d'abord le même que nieu, NEUF (2), et dans ce sens nu-é signifie nouvel âge, il signifie aussi nunc, maintenant, et sous ce rapport il veut dire présent âge. De sorte que l'interprétation revient toujours au même, soit qu'on prenne nu

<sup>(1)</sup> E, temporis periodus, ævum. Ihre, vol. 1, p. 382.

Ee, ae ou æ ont le même sens; ils signifient aussi Loi:

Christes æ est la nouvelle Loi. Ihre les appelle notæ perpetuitatis. On peut voir dans cet auteur les diverses applications de ces termes intéressans.

<sup>(2)</sup> NY, novus, græc. neos, pers. nu, belg. nieuw, angl new, hib. nua, gallice nouveau.

pour novum, ou pour nunc (1). Ainsi mué ou noé, puisque les lettres u et o s'échangent fréquemment dans les anciens dialectes, et dont le latin novus nous fournit ici un exemple, signifie dans la vraie propriété du terme nouvel êge, nouvelle génération, il veut même dire nouveau monde, car siècle, génération et monde sont originairement synonymes.

On aura donné au conservateur de l'espèce humaine, au père de la régénération des peuples, et au chef des nouvelles ères, le nom de Noë, pour éterniser par la force du terme la mémoire de la destruction du monde ancien, et du commencement d'un autre. Il est remarquable que le mot par lequel les teutons rappellent le déluge exprime la cause de cette terrible punition du genre humain; sond-vilet, c'est ainsi qu'on le nomme, signific déluge du péché, pour dire que dieu ne s'est déterminé à cette grande vengeance qu'à cause des péchés des hommes.

C'est précisément cette idée que les émigrés atlantes ont conservée sur le désastre de leur au-

Nu, nunc. Conspirat Hellas et unweren ordis europhus. Grace nun, pers. nub, a. s. al. et is.. nu, germ. nu, nun, ang. now. Ihre, loco desco.

cienne patrie; le prêtre de Saïs qui raconte à Solon l'histoire des atlantes et la submersion de leur pays, commence par dire que ce peuple étoit la meilleure génération d'hommes qui eût jamais existé. Il formoit une république fédérative composée de dix provinces, dont chacune étoit gouvernée par un chef particulier, et d'après ses propres loix, mais dont le premier rang appartenoit à la dynastie atlantique, ou noble. On peut remarquer que l'on compte précisément dix générations de patriarches avant le déluge, et que le mot patriarches est le même que celui d'atlantes. Patriarche formé du grec PATRIA, patrie, et de ARKOS, prince, veut dire gouverneur ou chef de la patrie, comme le mot atlante, formé de ATLANS, patrie.

On se régloit dans la république des atlantes, tant pour le gouvernement de la confédération, que pour celui de chaque état particulier, d'après des loix écrites sur une colonne posée dans un superbe temple au centre du pays; c'étoit dans ce sanctuaire que les dix rois s'assembloient par intervalles de quelques annéés, pour déliberer sur les affaires communes.

En considérant les rapports que les loix des atlantes avoient avec les loix du ciel, ou avec l'astronomie, ou découvre encore ici un rapprochement marquant entre la colonne atlantique, et les colonnes du patriarche Seth.

Rappelons nous à cet effet le passage d'He-

DES CHAMPS ÉLYSÉES. 161 siode cité à l'article des atlantes (1) qui dit qu'à l'extrémité de la terre Atlas soutient le vaste ciel.

Les pieux et sages atlantes se sont soutenus dans la pureté des mœurs pendant une longue série de siècles, per multa secula. Ils méprisoient tout excepté la vertu, ils regardoient les choses de la vie comme frivoles et les richesses comme un fardeau: mais le vice empoisonna à la longue cette innocente et heureuse vie. La cupidité, l'injustice, et la violence s'introduisirent parmi les hommes, et la corruption monta à un si haut degré que la justice du ciel crut devoir arrêter ce funeste débordement.

Jupiter, gardien des mœurs, et vengeur des loix, qui voit tout, vit la dépravation de ce peuple, et il résolut, dit Platon, de le punir. A cet effet il convoqua les dieux dans les demeures célestes au milieu de l'univers, d'où le père des dieux et des hommes contemple les générations. C'est dans cette assemblée auguste que Jupiter addressa aux dieux le discours suivant....

Ici finit le récit de Platon dans le dialogue intitulé *Critias*; la harangue de Jupiter et la suite de l'histoire sont perdues, mais le résultat de la délibération du divan n'est pas un secret.

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, page 67. de cet ouvrage.

Platon l'avoit déjà indiqué dans un autre endroit; il rapporte dans son Timée que la nation des atlantes avoit péri par les eaux, et qu'il ne s'étoit sauvé qu'un petit nombre d'individus (1). Voilà donc une catastrophe semblable à celle du déluge, et à laquelle on peut assurément appliquer le terme de sond-vliet, déluge du péché.

Nous venons de dire que siècle ou génération signifie aussi monde: WERELDT, dit Ten Kate, veut dire mundus, et anciennement seculum; les anglo-saxons disent woruld; leur expression on WORULDA woruld, signifie in secula seculorum (2). De sorte que notre chant religieux per omnua secula seculorum, veut dire par toutes les générations des générations, et par tous les mondes des mondes (3).

C'est en prenant siècle pour monde, que nous appellons clergé séculier, celui qui reste dans la société des hommes, pour le distinguer du clergé régulier qui se détache entièrement du monde par des vœux.

<sup>(1)</sup> Exiguo semine quondam publicæ cladi superstitit. Plato, pag. 524.

<sup>(2)</sup> WERELD, mundus et olim seculum; angl.-sax. woruld, angl. world, germ. welt; angl.-sax. on woruld, IN EVUM; in thissere worulde, IN HOC SECULO; on worulda woruld, IN SECULA SECULORUM. Ten Kate, tom. II, p. 5:9.

**L** (3) Per omnes generationes generationum, et per omnes mundos mundorum.

Monde en allemand se rend par welt (1); on fait dériver ce mot du verbe WELT, volvere, revolvere, de sorte que dans ce sens monde, qui signifie déjà siècle et génération, coıncide encore avec révolution.

Outre le Nere de 600 ans et la Sare de 3600 ans, les chaldéens avoient encore une autre trèsgrande période de 432000 ans qui contient précisément le nombre de 120 Sares. L'historien Berose assure que c'est cette immense durée de 432000 ans que les chaldéens assignement à l'exis-

<sup>(1)</sup> On demande ce que vent dire en alimand wal 1, monde? Il faut remarquer que nos pères cu-secut meral : a partet que ce n'est que le tour de la terre, orbit terrorum, parte une werren, tourner, werre, mire chez les Augan, aquise ce qui tourne en rond.

<sup>&#</sup>x27;Je ne suis pas du sertiment de ceux qui présadeur que le mot wantel dérive de wanten en sateth . aure, en y sousentendant siècle, uncernement montre ew. .... erres d'opinions ne reçoirent de la certande qu'à mesare sy class sont appuyées de l'autorné d'aucons iures.

Des exemples de certe nature ne nont pas mans. It ne idcouvrent pas seulement l'arigne des sources, mas it termonteurs
que ces mots ne nont pes ariest ariest au qu'un e peuce transanément; rien n'est l'effet du insart dans ce moute. Et a trans
jugeous autrement, ce r'est que parte que mon en que un les causes; et comme l'allement amune : apprende de l'arque
beaucoup plus que l'autres rédénes. Et a peu transact pus
sûrement les mots primités et originant.

Ce passage en de Leiharz. von VI. pog. A se ve Sulectanea etymologica; l'est une mine de ceim spe neue ausant rapporté en note au nome premier, page 74, se ur semange.

tence du monde, à compter de la date de sa création, jusqu'au moment du déluge. On s'est beaucoup récrié contre l'assertion de l'ancien historien de la Chaldée; sans doute la discordance entre cette chronologie et celle de l'histoire sacrée est énorme lorsqu'on prend les années de la genèse, antérieures au déluge, pour des années solaires de 365 jours: mais qu'il soit permis de faire à ce sujet quelques remarques.

Dieu mécontent de la couduite du genre humain, et résolu d'y mettre un terme, dit au chap. vi. de la genèse mon esprit ne demeurera pas méternellement dans l'homme parce qu'il est mchair; ses jours seront de 120 ans. (1).

S'il étoit permis de prendre ces 120 ans pour de grandes années ou des sares, et de croire que dieu n'a pas voulu fixer ici un terme à la vie de l'homme individuel, mais qu'il a voulu déterminer la durée du premier âge du genre humain, ou du monde antédiluvien, le texte sacré se trouveroit en harmonie avec les traditions chaldéennes; 120 sares font 432000 ans ordinaires, ou 720 neres, et suivant ce que nous venons de dire, l'époque du déluge auroit en lieu précisément, à la fin de la 720mc nere. Mais sans nous arrêter à cette opinion, qu'il

<sup>(1)</sup> Dixique Deus non permanebit spiritus meus in homine, quia caro est; eruntque dies illius 120 annorum. Genesis, cap. vI, y. 9.

seroit cependant très-possible de concilier avec toute l'histoire antédiluvienne de la Bible, avec les traditions des Brakmannes, des égyptiens, et avec le chant des sibylles, il est au moins certain que la chronologie chaldéenne se rapporte à ce nombre de 220 ans; de sorte que dans ce cas meme il n'y auroit de la discordance entre l'opinion vulgaire et celle des chaldéens, que sur la question de savoir si on doit envisager dans le texte de l'écriture, les 120 années, auxquelles dieu fixa la durée de la race humaine, comme de grandes années ou comme de petites.

Ce sont les différentes acceptions du mot monde, WERELD, jointes à la manière de compter par générations, qui ont donné lieu à ces singulières fictions cosmogoniques sur la fin des générations, sur une multitude d'anciens mondes, et sur le retour d'un nouvel ordre de choses au bout de chaque année majeure, dont retentissent les astrologies anciennes. S'arrêter au bout d'une grande année, et recommencer le calcul chronologique par de nouvelles périodes, c'étoit comme recommencer un nouveau monde; abandonner la série des générations présentes et passées, pour entamer un autre ère par des générations nouvelles, sembloit annoncer une espèce de régénération d'hommes. Les astrologues qui attribuoient aux astres non seulement de l'influence physique, mais aussi de l'influence morale, sur les destinées du monde sublunaire, se sont emparés de ces analogies, et s'en sont servis pour établir des APOCATASTASES, ou grands restitution, au bout desquels le de monde prenant une fin, il devoit s'élever une nouvelle génération d'hommes, ou un nouvel ordre de choses conforme à celui qui avoit existé au commencement de cette grande révolution. On rapportoit sur-tout ces prodiges créateurs aux grandes périodes qui dans leur immense espace sembloient avoir la propriété de ramener les mouvemens des planètes et des étoiles fixes au même point du ciel, et de ramener ainsi l'influence céleste à ses effets primitifs. Cicéron appelle le siècle de restitution annus rediens (1). Mais lui et d'autres ne s'accordent guères sur le temps de sa durée; l'usage le plus commun le portoit à 36000 ans qui font 10 sares ou la douzième partie de la grande période de 432000 ans.

Avant de remonter à l'origine des autres arts, sciences, et institutions sociales dans leurs rapports avec la nation élysienne, fixons quelques instans nos regards sur la langue teutone.

## De la Langue teutone.

Nous avons déjà remarqué que Leibnitz et d'autres écrivains allemands ont regardé la langue

<sup>(1)</sup> Homines enim populariter annum tantummodo solis, id est unius astri reditu metiuntur. Cicero in somnium Scipionis.

nythologique: ajoutons qu'il a régné parmi les Belges allemands une tradition perpétuée jusqu'à nos jours sur la haute antiquité et l'excellence de leur idiôme. On continue d'être dans la persuasion que le flamand est la langue primitive des hommes. Frappés de cette idée, quelques curieux ont fait des essais pour vérifier cette opinion; deux sur-tout se sont discingués caus cette carrière, ce sont Adrien Schriecium Clysos, et Goropius Becauss d'Agvers (1).

Selon Schrieckius le most Adam ont le mome que aerd-man, homme créé se serve, alt va. Nous nous bornerous à est enemple. est tont peut-être le seul qui office puenque agrantement de conviction. L'auteur manufaux au monert, et sans principe a enfanté les équationers en plus ridicules et a plusée une a son suje, qu'il ne l'a servi.

Goropius Beranus a prin june instrument se son système la faine égoptement se sonne comportée par Hérosone; que sant autre au anque or plus hant (2). L'autre que ser en anque or bançonne signifie pare; et autre sou orgen et comme ce met avec seines su servi l'autre est

<sup>(1)</sup> Le premier dans un summe us-lois spi à pour tour. Orige remun l'accessance et Estatement l'access suite de sur verse du même framer, minue de l'accessance.

faveur du peuple phrygien sur celui d'Egypte, l'auteur a pliqua cette circonstance à sa nation, et donna pour cette raison à sa production le titre de becceselana. La grande difficulté consistoit à mettre cette idée d'accord avec l'opinion qu'il avoit sur le site du paradis terrestre, et sur les suites de la confusion des langues dans la construction de la tour de Babel.

L'auteur étoit, avec tous ses contemporains, dans l'opinion que le paradis avoit existé en Asie, situation sans doute bien éloignée des bords de l'Escaut. Il avoit à appréhender aussi que la langue primitive ne fût altérée dans l'évènement de la tour de Babel; voici son expédient pour sortir d'embarras: l'auteur, comme on l'a vu, avoit aperçu que les anciens habitans de la basse Belgique avoient porté le nom de cimmériens, il laisse donc à leurs ancêtres ce nom qu'il fait dériver de Gomer fils de Noë, en les faisant émigrer du paradis, qu'il suppose avoir existé dans le fond de l'Asie. Il les fait côtoyer la mer caspienne et la mer noire, les mene directement dans la Phrygie, et de là dans la Belgique: comme, en suivant cette hypothèse, ils ne se sont pas trouvés à la construction de la tour de Babel, leur langue n'a pas été altérée; elle est demeurée telle qu'on l'avoit parlée au paradis. On peut juger de là du pouvoir que les préjugés exercent sur l'esprit des hommes.

L'opinion qui place le paradis en Asie, est

née de la même source qui fait rapporter à ceme partie de la terre toutes les merveilles de l'antiquité. Ce qu'il y a de certain, c'est que la genèse n'allègue rien de posizif en inveur de l'Asse; elle ne détermine pas le site du paradis ; et i. est assurément indifférent sons les rapports on la croyance religieuse, de penser que ne crement l'a placé en Asie, en Afrique, ou et Lurope. L'écriture place au paradu une rémunt de quaire fleuves dont les noms primitifs our aspara. It a jusqu'ici fait de vaines recherches pone deconvrir en Asie un emparement pursuque que présente le confluent de quatre fieuves : " ! " de quoi on ne do a pas a emparament came nome élysée, sans etre charé meme de non aliantes aux quatre eaux indiquées par Europe 'n peux remarquer aussi que la prendert émigratur. L'ou il est parlé dans la genera . Les lane Cuez vent en orient: Cain, y est-L ar., Jul pr. qu. 1. terra ad officialist Plates I've on corde parla sement: avec un que unus aruns :« 14marquer sur le seus du sont que Dest à monte : le race humaine dont i a pentile e penal. I ev dit dans l'écreure que Deu avant en unime et la semme, es a appelie. Avan . , 's u'ne Adam n'état done par com l'un en mant. et appartenoit ace at premier busines mais a 1916. l'espèce hamaine primines. De un et et em que

<sup>(1)</sup> Et ween't meet man lines francis . . . .

Adam signifie roux; c'étoit donc un nom appellatif qui indiquoit une nation rousse, ou peuple à chereux roux, tel qu'Homère nous dépeint le peuple élysien dans la personne du FLAPUS RHADAMANTUS, radman aux chereux roux, qui présidoit aux Champs Elysées. On se rappelle aussi que radman signifie devin ou prophête (1). Le patriarche Adam étoit sans doute prophête, et même le premier qui ait été doué de cet art divin. Flave Josephe lui attribue la prophétie relative à la destruction du monde par le déluge.

L'historien juif qui nous donne l'étymologie du mot Adam, nous apprend en même temps au chap. I, où il parle de la création de l'homme, que les hébreux donnent à la femme le nom d'Issa. Remarquons bien ce mot; Issa, isse, esse, sont des particules terminatives que nous employons pour changer un nom propre masculin en féminin. Ainsi de princeps on fait PRINCIP-ISSA, princ-esse; de python, PYTHON-ISSA, python-isse, PYTHON-ESSE. De burger, CITOYEN, burger-esse, CITOYENNE. On peut se rappeller, pour plus d'évidence, ce que nous avons dit au sujet des mots Cain et Seth (2), ainsi que l'étymologie que nous avons donnée du mot Noé (3). mais ce qui est encore plus important c'est le

<sup>(1)</sup> Voyez page 50. du premier volume de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-avant, page 133.

<sup>(3)</sup> Voyez ci-avant, page 156.

verbe dont l'écriture fait usage pour exprimer l'action créatrice du monde. Le commencement de la genèse, in principio creavit Deus cælum et terram, est rendu en hébreu par la phrase suivante: bresith BARA eloeim eth asamain oueth aares; le mot bara répond à celui de creavit. Bara est visiblement emprunté du flamand BAREN gignere, proferre, parere. Les hébreux et Moïse l'auront conservé à cause de sa grande propriété et de sa force pour exprimer la nature de l'acte de la création. En interprétant le texte sacré dans le sens du verbe BAREN, produire. engendrer, on entend que Dieu a produit ou engendré le monde; et il paroît que c'est dans ces vues que Moise exprime la création du ciel et de la terre par le terme génération; istæ sunt, dit-il, chap. 2 et 4, GENERATIONES cæli et terræ. GENERATION est la production d'un etre générateur, c'est l'effet de l'action de BAREN, produire, engendrer. Cette interprétation s'accorde avec la doctrine des Brackmannes sur la création du monde. Dieu, selon ces philosophes, a tiré l'univers de sa propre substance; c'est probablement dans le même sens que le père Mallebranche prétend que nous voyons et contemplons tout en Dieu. L'apôtre St. Paul n'auroit-il pas voulu rendre la même idée lorsqu'en parlant de l'être suprême, il dit, in ipso vivimus, movemur et sumus. S'il étoit vrai que le texte sacré sur l'origine du monde dût être entendu de cette manière, la question

qui divise si malheureusement les esprits sur la création du monde ex nihilo, viendroit totalement à cesser, et ne présenteroit plus qu'une vaine dispute de mots.

Il seroit inutile d'entrer en détail sur le caractère d'originalité et sur la grande beauté de la langue teutone, sur l'immense quantité de ses monosyllabes, sur la richesse de ses expressions, sur la propriété et l'énergie de ses termes, sur l'ingénieuse dérivation de ses composés. L'usage que nous en faisons sans cesse avec tant de succès pour éclaireir les ténèbres étymologiques des vieux temps, ne laisse rien à désirer sur ce point. D'ailleurs quel éloge plus flatteur que d'avoir été la langue des fortunés habitans de l'Elysée, et des premiers hommes de la terre! Nous nous contenterons d'un seul exemple de la composition de ses mots pour faire sentir l'esprit de sagesse qui a présidé à toute leur nomenclature, c'est le nom de l'être suprême; Dieu est nommé Az; observons que ce terme formé de A première lettre, et de z dernière lettre de l'alphabet, veut faire comprendre par la seule force de sa forme que Dieu est le principe et le complément de toutes choses. C'est la même idée que l'auteur de l'apocalypse a exprimée chap. 1. y 8.; il y est dit, ego sum ALPHA et OMEGA (première et dernière lettres de l'alphabet grec): PRINCIPIUM et FINIS dicit dominus.

### De l'art d'Ecrire.

Ce qui a été dit sur la nature du thot des égyptiens et de ses steles ou colonnes, n'a pas besoin d'appui pour constater que l'invention de l'écriture ou de l'art de peindre les idées par des caractères alphabétiques, est due au génie de ce même peuple élysien auquel nous devons l'origine de tous les arts et de toutes les sciences. En parlant des steles de thoth, qu'on définit comme des colonnes sur lesquelles on gravoit les lettres, nous avons remarqué que le mot steles, stylen, pouvoit s'appliquer même à nos premières lettres alphabétiques. Les caractères runiques sont dans ce cas, et offrent ce phénomène, ils ont tous pour élément une ligne perpendiculaire en forme de STELE, styl, bâton, colonne, ou de lettre I majuscule (1). Les lignes transversales ou latérales seules distinguent la valeur des caractères. Sous ce rapport les lettres runiques sont des espèces de steles ou stiles,

<sup>(1)</sup> On les appelle runstabe ou runestafwer, inde Scipiones et Baculi runici denominationem traxerunt. Locc., antiquit. sueo-goth., p. 85.

Rustici etiamnum in Scipionibus suis calendaria runis vel gothicis litteris inarata gestant, ex quibus anni tempora, novilunia et plenilunia, annos bissextiles, aureum numerum, literas
dominicales, aliaque ad eam rem spectantia exactissime supputare sciunt. Locc., pag. 85. Il faut lire l'auteur, folio
sequenti, où il parle de la verge de Circé.

et tout porte à croire que les allemands en ont pris leur terme stab, BUCHSTAB, bâton, dont ils font usage aujourd'hui pour exprimer lettre ou alphabet.

Les seules traces de lettres runiques qui nous restent sont des épitaphes sur des cippes qu'on trouve en grand nombre dans la Suède et le Danemarck. Ce sont des monumens respectables de la vénération religieuse que les peuples du nord ont constamment portée aux mânes de leurs pères et de leurs ancêtres. On se rappelle que le mot rune est rendu par le mot mystère (1). L'écriture runique étoit consacrée à l'usage du culte, et des mystères de la religion. Tous les anciens peuples ont eu deux sortes d'écritures, l'une sacrée réservée aux prêtres, aux savans, et au culte, l'autre civile consistant en caractères courans plus propres à l'usage du commerce et des relations sociales; c'est cette dernière dont les Phéniciens ont porté la connoissance dans la Grèce.

# De l'Arithmétique.

On a probablement commencé par compter par les doigts, et c'est cette méthode qui a borné la première série des nombres à dix. Il existe encore plusieurs peuplades en Afrique et en Amérique qui me comptent en nombres simples que jusqu'à cinq et même jusqu'à trois seulement. Tout cela est conforme à la mar-

<sup>(1)</sup> Voyez ci-avant, page 138.

che des choses. Mais pourquoi dans ce système décimal n'a-t-on pas fait usage de simples chiffres jusqu'au bout? Pourquoi le nombre dix est-il exprimé par deux caractères, le chiffre r et un o ou zéro? La solution de ce problème tient à des considérations majeures qui exigent des développemens.

On sait que les anciens ont cru entrevoir dans la nature des nombres plusieurs propriétés mystiques. Macrobe nous rappelle des singulières idées sur ce sujet. Parmi les rapports des nombres avec différens objets, l'auteur range ceux qu'ils ont avec les corps célestes; le nombre huit, marque l'harmonie du ciel dans les huit sphères qui sont toujours en mouvement (1).

Le nombre neuf se rapporte aux neuf sphères, qui constituent l'universalité du monde; le Soleil, la Lune, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, le Ciel et la Terre; au-delà de ces neuf orbes ou Sphères physiques, il n'existe plus rien dans la masse des êtres créés. C'est cette considération qui a fait borner les caractères simples des chiffres au nombre neuf. C'est dans le même esprit qu'on a concentré tous les arts et toutes les sciences dans la

<sup>(1)</sup> Sed et ad ipsam cœli harmoniam, idest, concinentiam, hunc numerum magis aptum esse non dubium est; cum sphæræ ipsæ octo sint quæ moventur. Macrob. in somn. Scip., lib. 1, cap. 5.

nombre neuf, en les faisant représenter par neuf muses. Mais au-dessus de ces êtres créés. se trouve le Créateur. C'est cet être suprême, invisible, éternel, auteur des neuf orbes, qu'on a voulu représenter par le nombre dix, formé de deux caractères, dont le premier est le chiffre 1, et l'autre un o ou zéro. Le chiffre un, ou monas, désigne Dieu dans son essence d'être unique et principe de tout, le zéro par sa forme sphérique représente les neuf orbes ou l'univers, c'est la forme de l'œuf Orphique, ou de celui d'Orosmade, symboles du monde (1). Ainsi comme la série décennaire commence par un, et qu'elle finit par un, et que le dernier n'est accollé qu'à un zero, emblême du monde, il en résulte que le langage numérique, non moins que le langage alphabétique, a pour but de représenter la divinité comme le principe et la fin de toutes choses.

On a remarqué une propriété dans le nombre neuf qui quadre très-bien avec les idées qu'on vient de détailler. En multipliant le nombre neuf par un simple chiffre quelconque le produit donne toujours en chiffres additionnés le nombre neuf. Neuf multiplié par deux,

<sup>(1)</sup> Unum autem quod monas dicitur. Ipse non numerus dicitur sed fons et origo numerorum. Hæc monas, initium, finisque omnium, ad summum refertur deum. Macrob is somn. Scipionis, lib. 1. cap. 6.

donne 18., 1. et 8. font neuf; multiplié par huit, il donne 72.; 7. et 2. font encore neuf, et ainsi du reste. Si la multiplication se fait par de grands nombres, le produit se divisera toujours par le nombre neuf. Cette qualité n'est pas propre au nombre neuf comme tel, mais comme étant le dernier chiffre simple. Si les Elysiens avoient adopté lè système duodécimal, et que le nombre onze eût été le dernier nombre simple, il auroit présenté le même phénomène. Pourquoi donc les Elysiens, qui étoient si enthousiasmés du système duodécimal, comme on le voit par leur division zodiacale, ont-ils cependant dans le calcul des nombres préféré le système décimal? Il faut leur supposer des motifs bien pressans; ces motifs ne peuvent avoir été autres que ceux qu'on vient d'alléguer. C'est qu'ils trouvoient dans le système décimal un motif pour adapter le calcul de l'arithmétique à l'œuvre de la création de l'univers.

Ce qui donne du poids à cette opinion, c'est qu'ils ont conformé la forme matérielle du mot neuf à cette idée. Le nom negen (neuf) lu de droite à gauche, ou de gauche à droite, présente toujours le même mot negen. Il ressemble à l'univers qu'on trouve toujours le même. Ainsi l'alphabet et l'arithmétique sont d'accord pour donner, par des résultats mystérieux, la même idée abstraite de la nature et de la composition de l'univers.

Ш.

De la Géometrie; du systême métrique des anciens; dimension de la Circonférence de la Terre.

Si les hommes ont commencé à compter par leurs doigts, ils ont aussi commencé à mesurer par leurs membres; les doigts, les pouces, les palmes, les coudées, les bras, les brasses, les pieds, la stature même de l'homme sont les premières mesures du genre humain: l'homme doué d'intelligence trouve dans son propre physique des moyens de suppléer aux ressources de l'art pour satisfaire à ses besoins.

Du moment où l'on découvre l'invention des fabriques de lin et de laine dans l'île de Hollande, Helland, on doit s'attendre à y trouver aussi l'invention de la mesure pour le commerce des toiles. Cela se vérifie d'une manière si frappante que, même jusqu'à ce jour, l'instrument destiné à mesurer les étoffes porte le nom de ce pays. L'aune, qui est cet instrument, se nomme elle, helle. Or, helle-maet signifie dans la juste valeur du terme mesure de Helland, mesure du Pays Élysée.

L'aune dans nos usages répondoit à la longueur d'un bras étendu. Cette circonstance a fait donner le nom de elle ou helle au bras même. On appelle ELLE-BOG le pli du bras ou la coudée. C'est de ELLE que les grecs ont pris leur DES CHAMPS ÉLYSÉES. 179 mot ôlené (1). Ulna en latin, qui vient de la même source, signifie Aune et BRAS, ambabus ulnis amplecti, c'est embrasser, serrer des deux bras.

Une pareille mesure offroit un grand avantage, et c'est à quoi les vues des premiers législateurs aboutissoient constamment. Tout homme sans secours d'instrument et sans embarras de calcul, pouvoit d'une manière approximative fixer, par la seule étendue du bras, la quantité d'étoffe qu'il jugeoit nécessaire.

Comme les choses de première nécessité ont assurément donné naissance aux premières inventions; il est à croire que les premières mesures ont des rapports aux comestibles les plus importans et les plus usuels, c'est-à-dire, aux mesures relatives aux premières produits de l'agriculture.

Les lexicographes ont remarqué avec étonnement le vaste usage du mot sac, nom de la mesure ordinaire pour le commerce de blé. Ce mot, qui paroît d'abord si peu intéressant, s'est conservé dans tous les dialectes du Nord; il est passé dans le grec, dans l'hébreu et dans d'autres langues étrangères.

En considérant qu'on évalue communément à un sac la quantité de blé qu'un homme consomme dans le courant d'une année, et que

<sup>(1)</sup> ÔLENÉ, cubitus, brachium, ulna. Lexic: Schrevelii. ÔLLOS, curvatura brachii. Idem.

le sac aura été ainsi la première mesure des grains parmi les nations civilisées, et dans le commerce, comme il l'est encore, le lecteur jugera sans doute que c'est à cette considération que le mot sac devra l'universalité de son usage.

Bailly remarque que lorsque les orientaux parlent de coudée, ils désignent une espèce de grains, et le nombre de ces grains, qui, placés à côté les uns des autres, déterminent l'étendue d'un doigt.

C'est dans le meme esprit qu'on a mesuré les terrains par dagwand, dont quatre font un bonnier. Dag-wand signifie une portion de terrain, qu'on peut labourer en un jour (1).

Le pied et le pas de l'homme sont une mesure ordinaire pour quantité d'objets; c'est en marchant qu'on mesure l'espace et les distances. Nos anciens ont eu la sage attention de calculer les mesures itinéraires sur la capacité de l'homme. Au lien de dire lieue, mile, comme la plupart des nations, les belges comptent les distances itinéraires par heures. On donne le nom d'heure, vre, au chemin que l'homme fait en une heure de temps. Il résulte d'une pareille dénomination cet avantage, que du moment où



<sup>(1)</sup> Modius agri (ait Kilian) id quod uno die arari aut verti potest, à dagh (jour) et wenden. --- C'est ce que nous appelons journal.

l'on connoît la distance des lieux en nombre d'heures, on connoît le temps nécessaire pour en faire le chemin.

Ce qu'il y a de particulier ici, c'est l'analogie entre ce calcul et la grandeur de la terre. Les chaldéens disoient qu'un homme marchant d'un bon pas, sans obstacle et sans discontinuer, feroit le tour du globe en une année de temps (1). Cette vérité ne se manifeste nulle part avec plus d'exactitude que dans les mesures itinéraires de la Belgique. Il y a 8666. heures dans l'année de 365, jours un quart; la circonférence de la terre, à raison de 25. lieues par degré, monte à 9000 lieues de France; il y a dans ce calcul un excédent de 334. lieues sur le nombre d'heures, ce qui cependant n'a pas empêché Dominique Cassini de faire la même remarque que les chaldéens. Mais en considérant que l'heure itinéraire de la Belgique, quoiqu'elle varie de province à province, est néanmoins généralement un peu plus grande que la lieue de France, on trouvera que l'estimation des chaldéens s'applique très-convenablement au système itinéraire de la Basse-Gaule.

Aristote et d'autres savans nous indiquent la grandeur de la circonférence du globe, saivant l'opinion des anciens; mais l'ayant rapportée en

<sup>(1)</sup> Achilles Tatius in Uranologio, cap. 16.

stades et mesures de différente proportion, il en est résulté une grande incertitude dans le calcul. On peut voir dans les ouvrages de Bailly comment ce savant est parvenu à concilier les variantes, et à réduire les évaluations à une seule et même mesure. L'auteur, après avoir rapporté les opérations géométriques faites de nos jours par Picard et d'autres, pour constater la mesure d'un degré du méridien de France, remarque que la mesure rapportée par Aristote, et qui est aussi la plus ancienne, tient le milieu entre la mesure de Picard et celle vérifiée par des géomètres postérieurs, et qu'elle se rapproche de très-près de l'une et de l'autre.

Il résulte de là que la mesure d'Aristote est celle qui répond au nord de la France, ou au 50° degré de latitude boréale. On se rappelle que les druides se vantoient de connoître l'étendue de la surface du globe, et qu'ils enseignoient cet important point à leurs disciples (1). Toutes ces circonstances démontrent à l'évidence que la mesure, rapportée par le philosophe grec, est le fruit du génie et du travail des anciens géomètres gaulois. Aristote, il est vrai, ne nomme point la patrie des auteurs de cette mesure; il l'attribue tout uniment aux mathématiciens; mais qui étoient ces mathématiciens?

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, page 33. de cet ouvrage.

C'étoient sans doute des savans d'un pays où les géomètres portoient le titre de mathématiciens, et ce peuple étoit celui de la Belgique.

On se rappelle que le terme mathématiciens est un composé de ces trois mots flamands met de mate, qui signifient littéralement avec la mesure (1). On donnoit le nom de mathématiques aux sciences dont les opérations étoient assurées par des mesures prises à l'aide des instrumens ou à l'aide des nombres, et qui de là sont appelées sciences exactes.

Le mot mathesis vient visiblement de mate, MESURE; et quand on se rappelle que go, gio, geo, gau etc. signifie terre (2), et que le grec metrein est un composé de meten, on cessera de regarder le mot géométrie comme un terme primitivement grec. Les Indiens ont une grande mesure itinéraire, nommée gau. Gau-mate, géomate, géometrie sont identiques.

Dans l'état de discordance, où se trouvoient les mesures itinéraires des différentes villes et

١:

<sup>(1)</sup> L'article de s'exprimoit aussi anciennement par the. Celui-ci est encore en usage en anglais; de sorte que met de mate s'écrivoit aussi met the mate: rien de plus commun d'ailleurs dans l'ancienne ortographe que de voir les lettres A et E se confondre; mat the mate ne différoit pas de met the mate. Voila lettre pour lettre la racine du terme mathématiques.

Voyez aussi tome second, page 120. de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Voyez tome premier, p. 129. de cet ouvrage.

provinces de la Belgique, on prenoit néanmoins pour mesure commune, et pour mesure comparaison avec les autres mesures, celle du Rhin (Rhynland). C'étoit un hommage rendu au berceau principal des sciences. L'heure itinéraire du pays du Rhin est évalué à 15000, pieds ou 10000. coudées, à raison d'un pied et demi par coudée (1). Bailly, en combinant les différentes mesures de la circonférence de la terre, rapportées par Aristote, Eratosthène, Hipparque et Ptolomée, trouve qu'elles se réduisent en dernière analyse au nombre de soixante-douze millions de coudées. Ceux qui évaluent le degré du méridien à vingt lieues belgiques, se trouveront parfaitement d'accord avec ce calcul. 360. degrés, multipliés par vingt, font 7200., et les 7200. lieues, multipliées par 10000., donnent exactement le nombre de 72,000,000. de coudées.

Bailly a cru que les anciens avoient pris le type de leurs mesures dans l'étendue du méri-



<sup>(1)</sup> De nederlandsche myle ofte ure gaens word gemeynelyk genomen op 15000. rhynlandsche voeten. Le mile belgique on heure de chemin se prend communément sur 15000. pieds du pays du Rhin Voyez tome 1., p. 37 de cet ouvrage.

Pour trouver les proportions entre deux différentes mesures, on prend le pied du Rhin divisé en mille parties égales. Voyez Le Page, professeur de mathématiques estimé dans l'université de Louvain, dans un traité flamand de l'arithmétique et géométrie, imprimé à Louvain 1769., pages 118. et 116.

dien terrestre. Selon lui, la coudée ne seroit devenue la mesure primitive et commune, que parce qu'elle quadre si bien avec la grandeur du globe. Mais comment admettre une pareille opinion? Les savans, qui ont mesuré la terre, avoient sans doute des modules exactes, avant que d'entreprendre cette immense opération, et pourquoi eussent-ils changé des mesures qui leur avoient été d'un si précieux seconrs? D'ailleurs les inots coudées, pied, bras, ne se rapportent-ils pas directement au physique de l'homme!

L'introduction de l'agriculture a donné naissance à la géométrie. Il a fallu arpenter les
terres, pour distinguer les propriétés et pour •
régler les contributions publiques. La trigonométrie est un premier besoin de l'état, aussi
les législateurs élysiens dans leur panthéon ontils consacré cette science d'une manière digne
de toute son importance. Le triangle céleste,
emblème de l'art géométrique, est placé immédiatement au-dessus du bélier, premier signe du
zodiaque. C'est annoncer hautement la grande
utilité et l'intérêt de cette science.

Il seroit inutile de parler ici particulièrement de l'astronomie. Cette science, en tant qu'elle se lie avec notre sujet, a été traitée d'une manière suffisante, et n'offre rien de nouveau. Il ne reste qu'à développer les idées religieuses, les rits des sacrifices, la sanctification du mariage, et la cérémonie de l'initiation aux mystères.

#### De Dieu.

Rien ne constate mieux la haute idée que nos ayeux ont eue de Dieu, que les dissérens termes dont ils se sont servis pour exprimer son essence, ses attributs et ses relations avec la créature humaine. Dans la mythologie, Jupiter est le dieu suprême; il est le père des dieux et des hommes. On se souvient que le mot Jupiter, formé de juperste ou uperste rend cette idée. Uperste signifie suprême (1); sous ce rapport, en disant Jupiter, on professe que dieu est l'être suprême, l'être souverain du monde et de tout ce que le monde renferme. Mais dieu n'est pas seulement chef de l'univers, il en est aussi le créateur; cette vérité est exprimée par le mot theutates, père ou créateur du temps; le créateur du temps est nécessairement le créateur du monde; tout est dans le temps; les corps intégrans de l'univers sont, selon l'expression de Platon, les instrumens du temps, organa temporis (2). Sous ce rapport, dieu est infini; il est lui-même le temps infini ou sans bornes, parce qu'il a toujours existé, même avant le temps dont il est père. On sait que c'est dans cet esprit que les prêtres législateurs des perses attribuoient au temps sans bornes l'origine de l'homme et de toutes choses.

<sup>(1)</sup> Voyez ci-avant, page 45.

<sup>(2)</sup> Item, pag. 17, 123 et 154.

Un être suprême et père de tout est aussi nécessairement unique. On a consacré ce dogme par le mot Az, qui signifie Monas, unité. On se rappelle qu'il veut dire aussi premier (1); c'est le chef des nombres ordinaux et cardinaux. Comme premier principe et créateur de tout, il est le complément de tout; c'est cette idée qui est retracée, comme nous avons remarqué (2), par la qualité des lettres dont il est composé; a est la première et z la dernière lettre de l'alphabet élysien, comme alpha est la première, et oméga la dernière lettre de l'alphabet grec.

Mais le terme, que nos pères ont spécialement consacré dans l'usage ordinaire, pour exprimer la divinité, c'est god; ce nom signifiant bon (3), marque les relations entre l'être suprême et l'homme; il exprime le dogme de la providence; le mot bon est relatif; dieu est souverainement bon, ou bon par excellence, à cause du soin paternel qu'il prend des objets qu'il a créés et qu'il gouverne. C'est la providence qui nous attache intimement à la divinité; c'est la providence divine qui veille au bonheur de l'homme et qui commande notre reconnoissance, nos hommages, notre soumission, notre culte religieux. Désigner l'être suprême sous le titre

<sup>(1)</sup> Voyez tome premier, p. 118 et 120 de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-avant, page 172.

<sup>(3)</sup> Item, page 16.

de souverainement bon, est une idée d'autant plus sublime, qu'elle nous représente ce meme étre comme souverainement juste. Un monarque n'est pas hon, s'il n'est pas juste: la justice fait essentiellement partie de sa puissance et de sa nature. Son devoir est de punir les méchans, comme de récompenser les probes. Ainsi le titre de bon, cop, inspire tout à la fois, par la force de son sens, dans l'esprit de l'homme, l'amour et la crainte de dieu.

Les persans ont dans leur théologie conservé le terme God, mais un peu altéré; ils disent chod, choda. Cet auguste titre n'étoit pas ignoré des grecs; ils l'avoient littéralement traduit par le mot to agathon qui signifie bon; on peut voir, dans Macrobe, l'extrême vénération qu'ils témoignoient pour ce divin titre. L'auteur, en traitant des occasions dans lesquelles les philosophes avoient coutume de se servir de fictions ou de fables, convient qu'ils en faisoient usage, lorsqu'ils parlent de l'âme, des puissances de l'air, de l'éther, ou des autres dieux, vel de cæteris düs; mais, continue-t-il, lorsque dans leurs écrits ils élevent leurs idées jusqu'à dieu, comme chef suprême et souverain de toutes choses, que les grecs appellent to agathon (le bon) et proton aition (première cause), alors ils ont recours à des comparaisons et des exemples. Ainsi, lorsque Platon se sentoit animé pour parler peri tou agathou (du bon), il n'osoit pas

exprimer ce qu'il en pensoit. Tout ce que je sais, disoit-il, c'est que les hommes n'en savent rien, et qu'il n'est pas donné aux mortels d'approfondir la nature de cet être. Platon, ne lui trouvoit rien de semblable dans les choses visibles que le soleil; c'est pourquoi il se servoit de cet astre comme terme de comparaison, lorsqu'il essayoit de donner quelque idée sensible de cet être bon par excellence, auteur de toutes choses.

On voit de là qu'on a injustement accusé les grecs de polythéisme et d'idolâtrie, à cause qu'ils sembloient vénérer tant de différens dieux. Les philosophes distinguoient sagement ces prétendus dieux sensibles, les theoi, de cet être spirituel invisible qui est le créateur et régulateur de toutes choses. Ils reconnoissoient cet architecte, ce monarque suprème, malgré l'impuissance où ils étoient de comprendre les élémens, les qualités et les attributs de son essence.

Ce passage de Macrobe justifie pleinement la remarque que nous avons faite plus d'une fois, que les vrais philosophes ne citoient point le soleil comme terme identique avec la divinité, mais seulement comme terme de comparaison; prise du rapprochement entre les vertus physiques du soleil et les vertus divines.

Des Sacrifices.

Dès que l'homme a reconnu l'existence d'un

être souverain, créateur, conservateur et dispensateur de toutes choses, il a dû sentir son entière dépendance de cet être invisible, et il a senti également l'obligation de lui rendre des hommages, et de lui payer le tribut de sa reconnoissance.

L'homme religieux a commencé à remplir ce devoir par le sacrifice de ce qu'il avoit de plus précieux, c'est-à-dire des alimens destinés à la conservation de son être. Songeons bien à ce qu'il faut entendre par ces offrandes religieuses: dieu n'a pas besoin d'alimens ni de sacrifices. Offrir à dieu, c'est reconnoître son suprême domaine; c'est lui offrir les alimens, et ne s'en servir ensuite que comme des bienfaits de sa munificence. Par ce moyen, les objets offerts entrent dans le domaine de dieu et deviennent sacrés. De là le mot sacrifice qui, comme on voit, est formé de sacrum facere, consacrer. C'est le changement de la nature des biens, c'est la consécration, qui constitue l'essence du sacrifice.

Dans les premiers temps, on ne détruisoit pas les offrandes en l'honneur de la divinité. On ne croyoit pas que dieu, qui a créé les comestibles pour l'usage de l'homme, exigeât un pareil sacrifice. Après les avoir offerts, on les mangeoit au nom et comme des présens de l'être suprême: c'est sous ce rapport que les premiers sacrifices étoient eucharistiques, c'est-àdire, des actions de graces.

Sous le même rapport, les sacrifices étoient toujours suivis de repas; le mot latin ARA, autel. qui dérive de AR, spica, EPI, fait voir que les premiers sacrifices consistoient en offrandes de blé. Les législateurs avoient bien compris que le meilleur moyen de cimenter l'amitié, la paix et la concorde parmi les fidèles, c'étoit de les réunir à des intervalles fixes dans des repas fraternels. C'est de ces momens de récréation que les pieux instituteurs profitoient pour prêcher aux fidèles leur dépendance de l'être suprême, et pour leur inspirer les principes de leur religion, en reconnoissant que les alimens, dont ils alloient faire usage, étoient un don de la providence. En conséquence, on les offroit à dien, les prêtres les bénissoient, et cet acte du sacrifice achevé, les convives en faisoient un festin commun, en chantant la gloire et la bienfaisance de l'être suprême. Un père de famille, assis à table au milieu de ses enfans, qui, les mains jointes et les yeux levés vers le ciel, bénit les alimens, avant d'y toucher, ressemble à un prêtre sacrificateur des premiers âges. L'usage de faire succéder des festins à la célébration des mystères parmi les gaulois duroit encore du temps de Pline. » Pendant que les ndruides, dit l'auteur, s'occupent dans la nuit n de la sixième lune, sextæ lunæ, de leurs cérémonies religieuses, le sacrifice et le repas se \* trouvent duement préparés, sacrificio epulisque

nrité præparatis. "Ce sont ces festins religieux, auxquels, selon les poëtes, les dieux prenoient un si grand plaisir. C'est dans ce sens qu'Homère dit qu'Hercule se plaît dans les repas des dieux immortels (1).

Ce sont ces repas qui ont donné lieu au mot communion religieuse, terme consacré pour désigner une assemblée ou une république de fidèles, cœtus fidelium; les agapes des premiers chrétiens étoient dirigées dans le même esprit.

On n'admettoit aux repas communs que les gens de bien, on en excluoit les indignes. Cette excommunication étoit la censure la plus redoutable des mœurs; c'étoit une peine, qui, sans être corporelle ou fiscale, étoit néanmoins le plus ferme appui du bon ordre. Les gouvernans élysiens traitoient les fidèles, comme un bon père traite ses enfans; c'étoient sous tous les rapports de vrais PÈRES DE LA PATRIE, vaderlanders,

La matière des sacrifices se régloit sur la nature des alimens dont l'homme a fait usage selon les temps et les lieux; tant qu'on ne mangeoit que des productions végétales, les sacrifices se bornoient à ces alimens; les victimes sanglantes s'introduisirent avec l'usage de manger la chair d'animaux.

Les auteurs, en traitant des sacrifices san-

<sup>(1)</sup> Oblectatur in conviviis inter immortales deos. Hom.

glans, disent communément, qu'on a commence par immoler des pourceaux. Mais ce n'est pas sans doute pour la raison chantée par Oxide; «On a immolé des porcs, dit-il, à la déesse «Cérès, à cause des dégâts que ces animaux «causoient dans les moissons.» Se défaire d'un animal, par la raison qu'il est nuisible, n'est pas faire un sacrifice; il est de l'essence du sacrifice d'emporter privation, on ne sacrifie que ce qui est cher et digne d'être présenté en don, ou en offrande.

Si les porcs ont été les premiers holoçaustes, c'est que ce sont les premiers animaux domestiques qu'on a fait servir à l'usage de la table; et la raison de cette priorité, c'est que le porc n'offre à l'homme aucune autre sorte d'utilité. Les vaches donnent du lait, le taureau traine la charrue, les poules fournissent des cufs, les moutons de la laine, le porc n'est bon qu'à être mangé. Il est donc paturel de penser qu'on a commencé par cet animal, et qu'on n'a touché aux autres espèces que lorsque la surabondance l'a permis.

Les premiers sacrifices ont été encharistiques ou des actions de grace. Les sacrifices propitiatoires, expistoires, impétratoires, sont d'une date postérieure; ils ont été particulièrement introduits à la suite des sacrifices sanglans.

L'homme, quoique convainen de la justice de Dieu, n'a pas du croire qu'elle fut incompaIII.

tible avec la clémence : un être souverainement bon est essentiellement miséricordieux. On a donc été persuadé que la justice divine pouvoit être sléchie par des prières, par des soumissions, par des sacrifices (i). De là les sacrifices propitiatoires pour les morts, dont nous avons vu les exemples dans la descente d'Ulysse aux enfers (2) de là aussi les sacrifices impétratoires, expiatoires, dont on faisoit usage dans le cas de quelque grande calamité publique pour appaiser la colère céleste. Nous savons à quels cruels exces l'aveuglement et la superstition des hommes ont porté ce dernier culte. Non contens d'immoler des animaux, les hommes se laisserent 'entraîner par la crainte et la superstition jusqu'à offrir des victimes humaines; ces sacrifices répandus chez un grand nombre de nations policées, avoient spécialement lieu dans lè cas de peste, de famine, ou de quelqu'autre grand fleau. On mesuroit la grandeur du sacrifice sur la grandeur du mal; plus la calamité étoit grande, plus on s'attachoit à y. proportionner la valeur de l'holocauste; on ne faisoit grace à personne; souvent une princesse royale, un héritier du trône, étoient les victimes de cet usage. L'éloquence la plus expressive, les conseils les plus energiques, étoient des moyens impuissans pour détourner le peuple

<sup>(1)</sup> Placatur donis. Jupiter ipse datis.

<sup>(2)</sup> Voyez tome second page 36 de cet onvrage.

# DES CHAMPS ÉLYSÉES. 195

de l'idée, que les grands fléaux étoient des effets de la colère céleste, provoquée par les crimes des hommes, et qu'il falloit appaiser les dieux et mitiger leur couroux, par les sacrifices les plus précieux. Le seul remède à ce mal c'étoit un sacrifice d'un prix audessus de tout sacrifice humain; c'est ce divin bienfait que la religion chrétienne a procuré au genre humain. C'est le sacrifice de la nouvelle loi qui a fait disparoître les victimes humaines. Ne soyons ni injustes ni ingrats, convenous franchement et avec reconnoissance d'une vérité qu'aucun homme de bonne foi ne sauroit révoquer en doute.

Ce que nous venons de dire au sujet du saint sacrifice de la messe, invite à faire quelques observations sur l'étymologie de son nom, elles serviront à fortifier les idées que nous venons de développer sur l'origine et la nature des premiers sacrifices.

Du Sacrifice de la Messe : étymologie du nom.

L'opinion publique ne s'est pas positivement prononcée sur le sens du mot Messe. Quelquesuns, dit Ten Kate, soit faute de connoître la signification du mot Messe, soit faute d'attention, l'ont fait dériver, avec le moine Kero, du latin Missus, quia mittitur populus, mais continue l'auteur, indépendamment de ce qu'une pareille dénomination ne convient ni à la nature, ni à la majesté du sujet, tout le monde sent que le

féminin Missa n'est pas applicable à cette idée. En effet Missa, s'il vient du latin mittere, est le participe passif féminin de ce verbe et veut dire-res missa, mais comment adapter cette expression à celle-ci mitto vos, je vous renvoie, vous pouvez vous en aller. Ten Kate donne la véritable origine du mot; il le tire de l'allemand Misss, Messe, en franc-théotisque Missa, en flamand Misss, qui originairement signifie table, et qu'on emploie aussi pour signifier fête, festin, solemnité, foire.

Un autre auteur qui nous en donne la même idée, et qu'on regardera, à cause de son caractère, comme un témoin plus respectable, est Albaspinæus, évêque d'Orleans. Ce prélat, dans un traité fait exprès sur les rits de la Messe, soutient formellement que le mot Messe vient du teuton Messe, Misse, en fatin festivitas, solemnitas; de sorte que dans le sens de cette explication l'ite, missa est veut dire allez-vous en, c'est fête, divertissez-vous (1). On se rappelle que c'est le même discours que Circé, emblème de l'ancienne église, adresse à Ulysse lors de son retour de l'enfer après la cérémonie des sacrifices; "maintenant, lui dit-elle, allez, mangez, » buvez, et divertissez-vous toute la journée (2).»

Le Pape Benoit XIV, dans sa dissertation sur le saint sacrifice de la messe, rapporte l'opi-

<sup>(1)</sup> Voyez tome 2. p. 67 de cet ouvrage.

<sup>(2)</sup> ltem p. 63.

nion de l'évêque Albaspinæus, ainsi que celle du moine Kero, et il semble pencher vers la dernière. Mais ce n'est pas sans doute par conviction, car, en la développant, il sent lui-même tout l'embarras qu'elle présente; mais c'est probablement à cause que l'autre opinion offre, au premier abord, quelque chose de profane, et peu convenable à la sainteté du sacrifice.

Une circonstance, à laquelle Albaspinœus et Ten Kate n'ont pas songé, et qui cependant tranche pleinement la difficulté, c'est que l'ite, missa est ne se dit que dans le cas où le temps permet des fêtes ou des rejouissances. Ce verset n'est pas en usage dans les temps sacrés du carême, de l'avent, ni dans les messes funéraires; dans ces cas on se sert du verset benedicamus domino; on remarque aussi que dans les messes, où l'on omet l'ite, missa est, on ne lit pas l'hymne gloria in excelsis. La raison en est qu'on ne chantoit la gloire de Dieu, que dans des momens de fêtes, et dans des transports de joie et d'allégresse.

Il est donc démontré que messe signifie fête, solemnté, recréation publique. Cette acception s'accorde avec sa signification primitive; messe, messe, misse, comme on vient de le dire, signifie originairement table; les latins en ont fait le mot mensa. Les fêtes des anciens fidèles étoient des banquets fraternels qu'on appeloit ker-missen. festins d'église (1). C'est dans ces communions reli-

<sup>(1)</sup> Voyez tome 1. p. 255 de cet ouvrage.

gieuses qu'on célébroit les sacrifices par l'offrande qu'on faisoit à Dieu des alimens préparés pour la table. Les premiers autels étoient des tables à manger; communier est encore dans le langage moderne de l'église se présenter à la table du seigneur. C'est à table, au milieu, et dans la communion des apôtres, que dans la dernière cène le seigneur a institué le saint sacrifice de la nouvelle loi. De sorte qu'en style religieux sacrifier et manger semblent s'identifier. Les premiers sacrifices, comme on a dit, étoient des sacrifices de latrie, ils s'adressoient directement à l'être suprême dispensateur de tout bien ; mais dans la suite des foibles mortels, entrainés par l'éloquence envénimée, pliée et répliée en sens tortueux, des mauvais génies, qui prétendoient posséder la science du bien et du mal, ont été détournés du vrai culte, et ont commencé à sacrifier aux pommes dorées du jardin des hespérides; en voyant ces hommes manger des sacrifices offerts aux astres, et nommément au soleil, qui sous le nom d'Apollon, APPEL, est la pomme par excellence, ne pouvoit-on pas en style mystique dire à leur égard, qu'ils mangeoient de la pomme défendue (1)?

<sup>(1)</sup> Les lecteurs sentiront que cette période offre une grande idée que l'auteur n'a pas eu le temps d'éclaircir et d'étendre; nous n'avons pas dû nous permettre d'en changer les expressions et la tournure. Note de l'éditeur.

Du Gui de Chêne, de la Sanctification du Mariage, origine du mot MARIER.

On peut remarquer comme une chose singulière que les auteurs tant anciens que modernes, qui ont traité des mœurs des gaulois et des germains, n'ont rien dit au sujet de leurs mariages. César, Strabon, Pline, Tacite, etc. passent sous silence cet intéressant sujet. Pelloutier qui a fait un ouvrage sur les mœurs des Celtes en deux volumes in quarto, où il entre souvent dans les détails les plus minutieux sur quelques-uns de leurs usages, ne touche pas la même mauère. Copendant le mariage est l'institution la plus importante de la société; la réunion des familles particulières compose la grande famille ou la République. Une bonne constitution domestique est le premier garant de la bonté de la constitution politique. Il n'est pas croyable qu'un peuple, chez lequel on trouve la source de toutes les bonnes institutions sociales, ait manqué de régulateur sur un objet si intéressant. On voit d'ailleurs le grand prix que les Celtes en général attachoient à la foi conjugale, par l'épreuve qu'ils faisoient de la légitimité des enfans sur les ondes sacrées du Rhin (1). On remarque aussi dans la guerre des cimbres contre les romains à quelle extrémité les femmes Celtes poussoient leur dévouement à leurs maris. La raison de cet

<sup>(1)</sup> Voyez tome second pag-103. de cet ouvrage.

incompréhensible silence, c'est que la sanctification du lien du mariage des Celtes se pratiquoit dans les cérémonies religieuses sous une forme mystique, dont les étrangers ignoroient la nature. Cette sanctification étoit figurée par la bénédiction du Gui de Chêne, dont Pline nous a henreusement conservé la mémoire. Ce savant naturaliste, plus curieux que César et d'autres, est le premier ou plutôt le seul qui ait fait attention à cette cérémonie, et qui l'ait crue digne d'être transmise à la postérité : il n'en a donné, il est vrai, qu'une description purement matérielle, et il traite même la cérémonie de superstitieuse. Mais peu nous importe son jugement; son récit suffit pour dévoiler par les propriétés naturelles du Gui, par la valeur de son nom, et les circonstances de la cérémonie, la nature du mystère, et pour y apercevoir tous les caractères essentiels à la sanctification du lien du mariage. Peu d'auteurs qui ont parlé du Gui de Chêne, nous donnent une explication de sa nature; ils se contentent d'exprimer le mot comme si tout le monde le connoissoit.

Une faute commune aux auteurs qui ont parlé du Gui de Chêne, c'est de ne pas donner une idée de ses qualités physiques. On semble supposer que tout le monde en est instruit et qu'il ne faut que prononcer le nom pour être entendu; cependant cette plante est rare, et peu connue. Commençons donc par examiner sa na-

201

ture, et les rapprochemens qu'on en fera avecla nature du lien conjugal, nous donneront la première clef du mystère.

Le Gu, en latin Viscus, est une espèce de grande mousse qui naît sur quelques arbres, particulièrement sur le Chêne (1); cette plante ne croît et ne vit pas seule; elle s'attache fortement à d'autres, in aliena vivit, dit Pline. Voilà déjà une analogie bien sensible avec l'état matrimonial; le Gui porte de baies dont on compose une matière glutineuse qui a la vertu d'unir et d'attacher des objets de différente nature comme le lien du mariage unit les époux. Ce n'est pas tout, le Gui a une autre qualité singulière: on croit qu'il ne se reproduit pas sans être mûri dans le ventre d'un oiseau, particulièrement d'une grive, ou d'un Pigeon ramier (2). On aperçoit

<sup>(1)</sup> On peut voir la description et la figure du Gui de Chêne dans Duhamel au mot Viscum, Gui; c'est, dit l'auteur, une plante parasite qui se nourrit de la sève des arbres où elle est attachée.

Duhamel traite d'erreur l'opinion où l'on était,, que les semences du Gui fussent incapables de germer, si elles n'avoient auparavant passé par l'estomac des oiseaux qui se nourrissent de leurs baies.

<sup>(2)</sup> Heec est natura ut nisi maturatum in yeutre avium non proveniat. Plinius, lib. 16. cap. 44.

Les grives sont fort avides des baies du Gui, et comme g'est cependant avec de la glu qu'on les prend, Plaute en a pris occasion de dire: turdus (grive) exilium sibi cacat.

encere ici un rapprochement frappant entre la propagation du Gui et celle du genre humain. Apres amir rapporté toutes ces propriétés physiques, qui étounent par leur analogie avec la nature du mariage, Pline observe que les druides n'avoient rien de plus sacré que ce Gui, et le Chêne sur lequel il naît. La coutôme de ces prêtres, dit-il, est de choisir des forêts de Chênes pour sanctuaires de leur culte et de n'afrir aucun sacrifice sans y mêler des branches de Chênes.

L'auteur raconte ensuite les solemnités du sacrifice; c'est à la sexieme hane, dit-il, que la cérémonie a lieu. On commence par chercher un Chêne qui porte du Gui, car cette plante, dit-il, est rare. Ensuite le prêtre sacrificateur vêtu de blanc monte sur l'arbre et coupe avec une faucille d'or la plante, qu'on a soin de receroir dans une saie blanche; avant la cérémonie on prépare le sacrifice et le festin. Les victimes sont deux taureaux BLANCS, candidi coloris, qui n'ont jamais porté le joug, et dont on lie les cornes pour la première fois.

Peut-on méconnoître dans ces deux jeunes taureaux l'emblème de deux jeunes époux qu'on lie pour la première fois par le nœud du mariage pour porter ensemble le joug nuptial? Le mariage n'est-il pas nommé con-jugium, commume jugum, joug commun? Et les époux ne sontils pas appellés conjuges, par la raison que le



mariage les accouple, les lie et les met sous un même joug? Cet emblème apprend d'une manière bien sensible aux fiancés les devoirs et les charges d'un état auquel ils vont consacrer leur future existence.

La couleur, qu'on exige dans les victimes, n'est pas un symbole moins expressif; la couleur blanche des taureaux avertit les jeunes gens qu'ils doivent apporter en mariage une pureté virginale, un corps, comme un cœur, sans taches (1).

La destination de ces taureaux comme victimes, est une preuve que les gaulois regardoient le lien du mariage comme une espèce de sacrifice fait à l'état, et au bien-être du genre humain.

Après la bénédiction du Gui on immole les victimes, et pendant le sacrifice on prie Dieu, qui en a fait présent aux hommes, de vouloir aussi le leur rendre salutaire. Voilà exactement le type de nos prières de table. Pline ajoute que le Gui pris en infusion procure de la fécondité aux ani-

<sup>(1)</sup> Il n'étoit pas permis à un juge de porter des gands durant l'exercice de ses fonctions, c'étoit pour l'avertir qu'il devoit avoir ce qu'on appelle les mains pures.

Albus color candoris integritatisque index apud plerasque genres habebatur. Keysler, antiq. germ. p. 459.

On connoit l'hymne, domine lavabis me et super nivem dealbabor. Psalm. 50. y 9.

maux stériles, et qu'il aide à la conception du sexe qui porte cette plante sur soi (r).

Cette croyance peut être mal fondée, mais elle n'est pas moins un indice que, dans l'idée du peuple, la consécration du Gui avoit trait à l'état du mariage, institué pour la propagation légitime de l'espèce humaine.

Si, après la combinaison de toutes ces circonstances, il étoit possible de former encore quelque doute sur la nature et le but de la sanctification du Gui, il disparoitroit devant le terme seul consacré par les gaulois pour exprimer l'union conjugale : le mot mariage est formé du verbe marier, et marier est le même que le teuton maren qui signifie unir, lier, attacher. C'est aussi dans ce sens qu'il est formellement appliqué au Gui des arbres; le vrai nom de cette plante, appelée en latin visçus, est mare-takken qui veut dire littéralement, branches mariées. Le verbe marier ou marer, en tant qu'il signifie lier, attacher, est encore en usage dans des composés, on dit amarer et démarer pour dire attacher ou détacher un vaisseau (2).



<sup>(1)</sup> Conceptum feminarum adjuvare si omnino secum habeant. Plinius, lib. 24. cap 4.

<sup>(2)</sup> Marren, maren, detinere, alligare.

Mare-takken, viscus vel museus quereinus une sorte de grande mousse dont les baies ou graines servent à faire de la glu, à laquelle par conséquent s'applique proprement le mot MAREN, detinere, alligare. Ten Kate tom. 2. p. 673.

### DES CHAMPS ÉLYSÉES. 205

Pline remarque que les gaulois appeloient le Gui omnia sanantem. Le naturaliste romain n'a fait ici que traduire le teuton gutheil, ou guthul, nom dont on se servoit pour exprimer la vertu bienfaisante du Gui. Keysler rapporte que le peuple dans quelques cantons d'Allemagne étoit habitué vers le temps de noël à parcourir les rues, et les villages, et à frapper aux portes et fenètres en criant guthyl, guthyl (1).

Une semblable coutûme a longtemps régné en france. Des enfans et des garçons se répandoient également dans les campagnes la veille du premier de l'an, et chantoient au Gui l'an neuf. Keysler traduit ces mots ad viscum novus annus, interprétation purement matérielle, qui prise en sens littéral, ne dit rien à l'esprit. L'anteur auroit dû dire qu'ils renfermoient le souhait d'un heureux mariage dans le cours de la nouvelle année.

Le sens du mot maretakken est clair et expressif; mais quelle est l'étymologie du mot Gui? Personne n'a essayé d'éclaireir ce mystère, et sur ce point nous sommes assurément réduits à de pures conjectures. Il est très-possible que par



<sup>(1)</sup> Plinius expressis verbis ait illud (viscum) druidum lingua, quæ gallis, germanis, britannis, aliisque septentrionalibus ferè communis, nec nisi dialectis discrepans est, vocari omnia sanans, quod voce gutheyl, vel gutheil aptissime exprimitur, utpote nihil aliud indicante, quam bene, vel optime sanans. Keysler antiq. germ. p. 307.

Gui, on ait voulu exprimer, non la mousse du Chêne, mais la potion composée de cette plante, qui servoit à féconder le mariage. Il est très-admissible aussi de supposer que ce breuvage sacré se faisoit avec du petit-lait, dont les belges ont toujours fait le plus grand usage. Or en langue du pays petit-lait se dit hui ou wei (1). Dans ce cas rien ne devroit étonner que les gaulois, qui substituoient toujours g ou gu à la lettre W, eussent changé le mot hui ou wei en gui de sorte qui Gui de Chêne signifieroit proprement potion composé de petit-lait et de mousse de Chêne.

Les gaulois, dit Pline encore, regardoient le Gui de Chêne comme un présent du ciel (2), cette idée indique bien formellement qu'on regardoit le mariage figuré par la consécration de cette plante comme une institution divine.

C'est par suite de cette opinion que le Chène étoit spécialement consacré à Jupiter; on l'appeloit arbor Jovis. Nous avons vu dans l'explication du système hebdomadaire que le mariage de Jupiter avec Junon est l'emblème de l'union conjugale élevée à la dignité de sacrement (3). Sous ce rapport le Chène appartient à Jupiter

<sup>(1)</sup> Hui, wei van melck, petit-lait, la sérosité du lait caillé.

Hui drinken, boire du petit-lait. Halma diction.

<sup>(2)</sup> E cœlo missum putant. Plinius lib. 16. cap. 444

<sup>(3)</sup> Voyez ci-avant p. 52.

comme tige emblématique de la génération légitime des hommes. Jupiter étoit le père des dieux et des hommes, le Chène étoit l'emblème de l'arbre de vie. C'est sans doute de cette cérémonie mystique qu'on a pris l'usage de figurer la généalogie des hommes par un arbre, et qu'on appele branches, les familles qui tiennent à la ligne commune. Les nommer MARE TAKKEN, branches mariées, c'est leur appliquer formellement le nom de la plante qui en est la figure symbolique.

On peut juger maintenant du haut intérêt de cette auguste cérémonie; indissolubilité du næud du mariage; pureté et innocence de mœurs dans l'engagement; idée des devoirs et des charges attachés à cet état; sainteté de l'union conjugale; tout y étoit retracé et enseigné par de figures capables de frapper les esprits les plus grossiers. Ce spectacle dogmatique étoit d'ailleurs entouré de tout ce qui pouvoit humainement en rendre l'impression plus profonde et plus durable. Le lien de la scène, étoît une triste et lugubre foret; la cérémonie se célébroit dans le silence de la nuit, à la lueur sombre de la lune, dans un lieu ouvert, comme si on prenoit à témoin le ciel et la terre. Elle étoit exécutée par des mains consacrées aux autels, par des ministres regardés et vénérés comme les organes de l'être supreme. L'imagination la plus féconde, le génie le plus sublime, l'amour de l'humanité le plus vif, ne peuvent inventer rien de plus pittoresque et en même temps de plus utile et de plus salutaire. Cependant quel est le jugement qu'en porte Pline? L'auteur, savant naturaliste, mais dangereux moraliste, Pline, le même qui dans son ouvrage fait profession d'athéisme, et qui ne voit dans les pyramides d'Egypte que les monumens d'une vaine ostentation, Pline enfin, après avoir donné la description de ce spectacle religieux, finit par le regarder comme la plus frivole des superstitions (1). Jugeons par ce trait du cas qu'on doit faire des auteurs romains, lorsqu'ils parlent des mœurs et des mystères de nes pères.

La cérémonie et le sacrifice du Gui se terminoient par des festins et des divertissemens. Il est probable que la couleur blanche des taureaux étoit un symbole de pureté, qu'on exigeoit non seulement des époux, mais aussi de ceux qui assistoient aux festins; il falloit s'y présenter in veste nuptiali.

Les belges appeloient le mariage Ehe ou Ee, c'est le même terme qu'on employoit pour signifier loi; c'étoit bien ouvertement annencer que le pacte nuptial étoit une loi publique et inviolable. Un autre nom qu'on lui donne communément de nos jours c'est TRAUNE qui signific foi, fidélité. Cette dénomination est un avertissement perpétuel aux mariés de garder religieusement la foi conjugale.

<sup>(1)</sup> Tanta gentium in rebus frivolis plerumque religio est. Plinius, lib. 16. cap. 44.

Si les écrivains romains n'ont point senti la force des moyens mystérieux que les druides employoient pour rendre le mariage sacré et respectable, ils ont cependant bien remarqué, quoique sans s'en douter, les effets surprenans qu'ils avoient fait sur les mœurs du peuple. Un des premiers effets devoit être naturellement la proscription de la polygamie, car elle étoit incompatible avec le symbole du Gui; aussi Tacite dit que chaque germain n'avoit qu'une femme (1).

César va plus loin (2): il observe d'abord que les gaulois se marioient tard pour donner le temps nécessaire au développement de leur constitution physique; et il ajoute qu'on regardoit comme une chose honteuse d'avoir connu une femme avant l'âge de vingt ans.

Des Druides; étymologie de ce terme: leur nom primitif: origine des villes de Bruges et de Gand.

Les Druides tenoient le premier rang dans la hiérarchie gauloise; c'étoient les pontifes de l'église, les bardes en étoient les prêtres, PRES-

<sup>(1)</sup> Singulos germanos singulas habuisse uxores. Tacitus de moribus germanorum.

<sup>(2)</sup> Qui diutissime impuberes permanserunt majorem inter suos ferunt laudem hoc ali staturam, ali hoc vires, nervosque confirmari putant. Intra annum vero vigesimum fæminæ notitiam hábuisse in turpissimis rebus habent. Cæsar de bello gallico.

BITEROI, vieillards, qui chantoient des hymnes; les scaldes en étoient les psalmistes, qui accompagnoient le chant religieux du son de la lyre ou de la harpe.

On n'est pas encore d'accord sur l'étymologie du mot Druides. La plupart, conformément à la conjecture de Pline, le font dériver du mot Drus, Chêne, parce que les Druides célébroient constamment leurs mystères dans des bois de Chêne. Mais ce n'est pas par la raison que Drus, comme dit Pline, signifie Chêne en grec, car sans doute les prélats gaulois n'auront point cherché leur tître dans un idiôme étranger, mais à cause que Deru a la même signification en langue celtique (1).

Cette étymologie est simple et naturelle; il entre d'ailleurs dans l'esprit de la nation de donner des noms appellatifs aux ministres du culte pris du lieu de leur ministère. C'est ainsi que le mot ecclésiastiques, tître de nos prêtres actuels, est formé de leur sanctuaire, nommé ecclesia. C'est par la même raison qu'on a appelé templiers, les chevaliers religieux attachés à la garde du temple de Jérusalem.

Cette interprétation est d'autant plus probable, que Druides n'étoit qu'un nom appellatif. Le nom propre, primitif et qui marque leur profes-

<sup>(1)</sup> Deru enim vel derw celtis quereus erat. Keysler antiquit. germ., p. 318.

<sup>(1)</sup> Druides, sic enim suos appellant magos. Plinius, lib. 16. cap. 44,

<sup>(2)</sup> Voyez tome second p. 192 et 193 de cet ouvrage.

velle terre ce mot n'a pas changé d'acception. On n'y a pas perdu son sens primitif, et on ne l'a pas corrompu et rendu odieux comme chez nous. Mag est la racine de magie, qui signifie originairement science de la nature tant divine qu'humaine, c'est sur cette science qu'étoit fondé le culte divin; ce qui a fait dire à Platon, selon l'expression rapportée par Ammien Marcellin, que la magie étoit purissimus deorum cultus. Les ministres du culte étoient donc des mages ou scrutateurs de la nature divine et humaine. Leur nom a conservé sa dignité, et leur est demeuré propre, tant que le culte est resté pur et intact; mais la révolution dans les idées religieuses a entrainé sa chûte. Au lieu de regarder la magie comme une science de la nature, on est paryenu à attacher à ce mot l'idée d'un pouvoir surnaturel et malfaisant. On a prodigué le nom de mages aux personnes qu'on croyoit posséder l'art ou le pouvoir de changer l'ordre naturel des choses, d'opérer des sortilèges et des prodiges, et on a fini par traiter Circe, emblême de l'ancienne église, de magicienne, de sorcière, d'enchanteresse.

Le mot mag dérive du verbe MAGEN, mogen (1), il veut dire force des choses. Nous avons justement remarqué que ce terme est supérieurement imaginé; il n'est guères possible de pein-

<sup>(1)</sup> Voyez tome second p. 194 de cet ouvrage.

dre plus fortement cette vertu créatrice et conservatrice, qui reuent toutes les parties de l'univers en ordre et leur conserve la vie. Ceux qui
font dériver vita de vis, le grec bios, vie, de
bia aussi vis, parlent dans le même sens. Peutêtre est-ce sous ce rapport qu'on a donné le
nom de mag à l'estomac; c'est par la faculté de
l'estomac que la vie se répand et s'entretient dans
l'homme. Peut-être est-ce la même idée que Philon a voulu exprimer par le mot grec pathos,
qui, dans sa traduction de la théologie des phéniciens, doit désigner, le principe créateur de
tout (1).

Le mot natuer, dont nous nous servons aujourd'hui, après avoir perdu le sens du mot
magie, loin d'avoir autant d'énergie n'en a pas
même l'égale signification. Le latin natura dont
il est formé, vient de NASCI, naître et désigne
proprement une propriété innée de chaque objet
en particulier. Mais mag est la propriété générale constitutive ou organique du monde; c'est
la force attractive de toutes ses parties sans distinction, c'est l'amour des principes qui règne
après le mêlange organique des matières, et qui
soutient l'édifice de l'univers.

L'usage de célébrer l'office divin dans des forêts a duré jusqu'au temps du christianisme. C'est

<sup>(1)</sup> Rerum omnium procreationis principium. Eusebius, preparatio ad evangelia, p. 33.

de là que tant de lieux ont conservé jusqu'à ce jour le nom de mour, forêt, et de meck, chêne (1). Il en existe plusieurs en Flandre; on les appeloit luci sacri, à cause de leur consécration au culte. Les Druides étoient logés dans le sein, ou à portée de ces forêts sacrées. C'est dans ces habitations solitaires qu'ils partageoient leur temps entre leurs devoirs religieux, l'instruction de la jeunesse, et l'étude des sciences. Leurs principales méditations se dirigeoient vers les constellations, dans lesquelles ils contemploient le tableau de tous les devoirs sociaux.

Le concile de Leptines de l'an 743, a un paragraphe intitulé: de saeris sylvarum, quas NIMIDAS vocant.

Les mots numen, qui signifie divinité; nemus, forêt; nemée, forêt consacrée par le premier des travaux d'Hercule, qui parvint à y tuer un lion; Nemesis, Déesse qui inspiroit une sainte borreur; nemestrenus, qui présidoit aux forêts sacrées; Nemetes, surnom de Jupiter, dérivent tous de la même source, et établissent l'affinité qui existe entre les divinités, les temples et les forêts.

Nembroth vient de Nemus: les jeux néméens, institués sans doute pour former des héros à la chasse des bêtes féroces, c'est la même origine que nos tournois etc., c'est toujours pour former des héros.

La ville de Nemegue est peut-être un des lieux de cet ancien exercice,

<sup>(1)</sup> Selon le Poète fortunatus, NEMUS OU NEMESIS significit en gaulois temple, ou plutôt forêt sacrée qui servoit de temple. Le concile de Leptines en Hainaut en prohibant les cérémonies célébrées dans l'intérieur des bois, les nomme nimidæ.

De là le nom de munster, que portoient les chef-lieux de leurs résidences, (terme qui, comme on sait (1), signifie lieu consacré aux mystères); ou à l'observation des astres. Les missionnaires chrétiens, devenus maîtres de ces couvens payens, les ont appliqués à leurs usages, en les changeant en lieux pieux selon les rites de la nouvelle loi. Ils y ont établi de savans religieux qui consacroient également leur vie au service de la religion et aux sciences. Ils ont conservé l'ancien nom de munster. En latinisant ce mot, on l'a changé en Munsterium ou Monasterium; et c'est de ces demeures religieuses des payens que la plupart de nos premiers monastères ont pris naissance. On se souvient que Thorhout étoit un lieu distingué de l'ancien culte, c'étoit le sanctuaire de Jupiter desservi par les Longobards idéens (2). Son nom veut dire LUCUS CONSECRA-TUS DEO THOR, forêt consacrée au dieu Thor: aussi est-ce un des premiers temples payens de notre pays convertis en lieux pieux ou monastères. Keysler fait mention d'un autre THORLOFF, ou TORSLAUB, thori lucus, situé dans le Jutland (3).

<sup>(1)</sup> Voyez ci-avant page 24. et note.

<sup>(2)</sup> Voyez tome 1. pag. 196. de cet ouvrage.

<sup>(3)</sup> Ejusdem S. Eligii opera Fanum existimo, utet Torolti, sive Toroaltii, nunc *Torout*, cui etiam nemus ingens et lucus adjacet, profanis quondam superstitionibus obnoxius, non templum tantum, sed et Monasterium postmodum conditum sit, a S. Medardo quondam inceptum. Keysler, antiq. germ. p. 63.

On conçoit aisement que ces établissemens religieux de la nouvelle foi ont attiré insensiblement autour d'eux d'autres habitations de fidèles: ils sont effectivement devenus le' point de ralliement de quantité de familles, et on est généralement d'accord que plusieurs villes ne comptent point d'autres commencemens.

Indépendamment de Thorhout, dont nous venons de parler, il est certain que les villes de Bruges et de Gand doivent en partie leur origine et leurs accroissemens à des monastères érigés sur les débris de ceux des payens. Vredius nous donne les détails qui regardent la ville de Bruges. Il existoit, selon lui, sur le terrain, que couvre aujourd'hui cette ville, une forêt de Chênes consacrée à Jupiter (1). St. Tron, le même dont une ville du pays de Liege porte le nom, devenu propriétaire de ce lucus sacer, y a fait bâtir un monastère vers l'an 670.. Ce couvent ayant été détruit par les normands dans les années 800, on en a successivement construit et doté de ses revenus deux autres, dont l'un fut appelé saint Tron, nom de son patron primitif, et l'autre EECKHOUTE, forêt de Chênes,

<sup>(1)</sup> Ei non modicum splendorem dedit lucus vicinus Jovi sacer è quercu, hodièque quercetum appellatus. Eam arborem ethnici omnes, nostrique etiam franci velut sanctam habuerunt, ex eaque oracula sua excepêre. Vredius p. 411.

en mémoire de son origine. Ce dernier et devenu avec le temps une riche et opulente abbaye située au milieu de la ville. Elle a conservé son nom de EECKHOUTE, quercetum, jusqu'au moment de sa suppression.

La forêt sacrée de Chênes de Gand se trouvoit au quartier de St. Pierre. C'est le canton des casernes; il porte encore de nos jours son ancien nom de Exckhoute, forêt de Chênes. Le culte qu'on exerçoit dans ce bois a fait dire à Baudemond, dans la vie de St. Amand, que les kabitans de Gand adoroient des arbres et des forêts. Les moines qui nous ont donné l'histoire des premiers travaux évangéliques dans les Gaules, n'ont pas mieux compris la nature du culte religieux des Druides, que les écrivains romains.

St. Amand premier apôtre de Gand, ayant réussi à convertir le peuple, n'a pas manqué, d'après le système du temps, de fonder sur ce même canton un monastère qui dans le commencement n'étoit qu'une maison humble et solitaire, appelée Celle de Pierre, comme étant consacrée à l'apôtre Pierre. C'est de là que la porte de Courtrai a pris le nom de Peter-celleporte, dénomination dont le sens est généralement méconnu, et qui signifie à la lettre porte de la celle ou monastère de Pierre : cella signifie Couvent; ce terme était très-usité dans le moyen âge.

De Westminster et de Londres ; leur origine.

Vers le temps où St. Amand jettoit les fondemens de l'abbaye de St. Pièrre à Gand, d'autres zélés missionnaires répandoient la foi évangélique en Angleterre, et y fondoient également, sur les ruines de l'ancien culte, la célèbre abbaye de Westminster, devenue dans la suite le palais du parlement britannique (1).

Il ne faut d'abord que le seul mot minster, le même que munster, pour conclure que dans l'endroit où le monastère a été construit, il devoit y exister une maison religieuse du rite payen. L'histoire constate pleinement cette idée: Sulcardus, cité par Cambden, assure en termes formels qu'il se trouvoit dans le même lieu un temple consacré à Apollon, delubrum Apollinis (2). Voilà donc le culte d'Apollon distinctement établi dans le chef-lieu de l'Angleterre. En rappellant ce fait plus haut, nous en avons



<sup>(1&#</sup>x27;) Voyez ci-avant la note à la page 25.

<sup>(2)</sup> Hæc suburbia ad monasterium Westminster percurrunt, quæ nunc urbi Londino ita adjungitur ut ejus pars videatur, cum tamen ipsa per se civitas sit, et suis gaudeat magistratibus et privilegiis: Thorney hæc olim a spinis, nunc Westminster ab occiduo situ et monasterio dicitur. Apollinis aelubrum eo loci olim extitisse author est Sulcardus, ex cujus reliquiis Sebertus Rex orientalium saxonum alterum divo Petro erexit. Cambden britannia, tit. midlesex, pag 331. Voyez aussi tome second p. 132. de cet ouvrage.

pris occasion de dire que c'est probablement de ce chef que l'Angleterre porte encore dans ses armoiries la lyre, ou la harpe d'Apollon (1), et que les Eaux de Bath sont appelées dans l'itinéraire d'Antonin, AQUE SOLIS, eaux consacrées au soleil (2).

Observons en outre que le local, où le sanctuaire d'Apollon étoit bâti, portoit le nom de Thorney. Gardons nous de faire dériver ce nom, avec Cambden et d'autres, de l'anglais THORN, épine; une pareille étymologie ne mérite aucun égard. Thorney vient de THOR, Jupiter, comme l'anglais THORS-DAY, Jeudi, vient du même mot. Apollon est l'emblème de l'ordre sacerdotal attaché au culte de THOR, Jupiter.

On peut se rappeller le sort des compagnons d'Ulysse dans l'île de Trinacrie, qui étoit, comme nous pensons l'avoir démontré, l'Angleterre (3). Ce pays nourrissoit une grande quantité de bœufs et de moutons consacrés au soleil, c'est-à-dire destinés à la cérémonie des sacrifices. Le devin Tirésias avoit sévérement défendu d'y toucher. Malgré cette défense, les compagnons d'Ulysse eurent l'impiété de les immoler et de les manger. On sait que le soleil ou Apollon en porta ses plaintes à Jupiter et que ce juge suprême vengea cet attentat sacrilège par la mort des coupables.



<sup>(1)</sup> Voyez ci-avant page 25.

<sup>(2)</sup> Voyez tome second p. 132. de cet ouvrage.

<sup>(3)</sup> Item page 130. et suiv.

Comme Westminster et Londres ne forment qu'une même ville, on peut s'attendre que le local de Londres aura tenu aussi au culte des prêtres d'Apollon. C'est une vérité dont la preuve résulte de la propriété du nom de Londres même. Parini les curieux, qui ont recherché l'origine de cette intéressante ville, Cambden s'est beaucoup rapproché du fait; il fait venir London du mot LHWN, qui signifie une ville construite d'arbres et de bois, urbs nemorosa; sans doute Londres peut passer pour telle sous un certain rapport; mais ce n'est pas dans le sens voulu par Cambden; elle ne peut être appelée ainsi que par la raison qu'elle étoit autresois une forêt sacrée, lucus sacer, et que c'est cette circonstance qui a donné lieu à ses commencemens et à sa splendeur. Le nom de cette ville joint aux circonstances qu'on vient de détailler ne laisse sur ce point aucun doute.

Londres, en anglais London, est nommé par les cambro-brctons, habitans originaires du pays, Lundain (1), et par Ammien Marcellin Lundinum; le mot lund dont on le voit formé, signific lucus, forêt. Il est appliqué dans le sens de lucus sacer à une fameuse forêt consacrée au dieu Odin près de la ville d'Upsal; on appelle ce bois odens-lund, terme que Keysler (2),

<sup>(1)</sup> Cambden in Britannia, tit. Midlesex, p. 123.

<sup>(3)</sup> Keysler antiquit. germ., pag. 61,

membre de l'académie royale de Londres, rend par ces mots lucus Odino deo sacer. Ihre donne au mot lund la même signification, et il n'est pas inutile de remarquer que lunder, mot qui approche de si près de celui de Londres, signifie également une forêt en langue islandaise (1).

On voit donc que la ville de Londres a une origine religieuse. Toutes les villes les plus illustres de l'antiquité, telles que Babylone, Persépolis, Thèbes, Memphis, Athènes etc., doivent principalement leur célébrité à la piété de leurs savans fondateurs. Rome sans les institutions religieuses de Numa eût demeuré une bourgade obscure.

Les auteurs qui ont traité de l'usage des forêts sacrées, ont bien remarqué que ce culte a été universel, et qu'il date des temps les plus reculés (2). On ne doit donc pas s'étonner d'après tant de rapprochemens faits entre l'histoire sacrée et les traditions profanes, de trouver le meme culte avoué par nos livres saints. Le chef des patriarches Juifs s'est servi d'un bois comme d'un sanctuaire pour adorer l'éternel. Abraham, dit l'écriture, arrivé à Bersabée y a planté une forêt



<sup>(1)</sup> Lund, lucus. Cambro-brit. elwyn, islandice lundur. Ihre, hoc verbo, tom. 2. p. 107.

<sup>(2)</sup> Fuit universalis hæc religio à primordiis mundi tradita. Keysler, ant q. germ., p. 60.

dans laquelle il a invoqué le nom du Dieu éternel (1). La patrie de ce patriarche étoit UR chaldeorum. Les interprétes ont fait jusqu'ici de vains efforts pour constater le lieu qui étoit ainsi appelé dans la Chaldée asiatique. Le nom Ur fait assez voir qu'il s'agit ici des Kalten, Chaldéens de l'Europe. Ur est la patrie des Atlantes, dont Ur-ans, URANUS, est le chef ou premier roi en sens emblématique.

Après avoir déterré la source de la fondation de Londres, il ne sera pas déplacé d'éclaireir l'origine de la ville de Paris; cette grande capitale figure aussi dans les fastes de l'ancienne religion.

## De Paris.

On a déjà fait remarquer que les noms particuliers de plusieurs habitans des Gaules avoient trait à leur profession. Les Nerviens étoient des agriculteurs; les Ménapiens des constructeurs de vaisseaux; les Morins des marins; les Suèves des navigateurs; les Cattes des chasseurs; les Saxons des ingénieurs hydrauliques etc. Les Parisiens sont dans le même cas; leur nom exprime leur profession originaire. Les hommes qui ont fondé Paris, étoient des navigateurs. Les armoiries de cette ville, qui présentent un vais-

<sup>(1)</sup> Abraham verò plantavit nemus in Bersabée, et invocavit ibi nomen domini Dei æterni. Liber Genesis, cap. 21. 7. 33.

seau, en sont un indice incontestable. Le met Parisiens devra donc avoir de l'analogie avec l'art de la navigation. Mais ne cherchons point le sens de ce mot dans la langue gauloise; les Parisiens étoient, selon César, des gaulois celtes. C'est donc à la langue celtique qu'il fandea avoir recours, et c'est aussi là où nous trouverons la vraie signification du nom de ce pençie.

Les naute parisiaci qui, du temps de There, ont élevé ce fameux monument dans la cisé, ne laissent sur ce point aucun donte. Paris faisset partie de la Gaule celtique; cela vent dire, que cette partie avoit été envahie et occupée par les Celtes, comme dans le dixième siècle la Normandie a été occupée par les Normands: cens-ci étoient entrés par mer; il est probable que les Celtes auront également pénétré dans la Gaude par mer. Ainsi rien n'empéche de faire sauge ici de la langue celtique pour rechercuer i seingine de Paris.

Si les Celtes sont les sondateurs de Paris, s'is sont navigateurs, et s'ils sont voulle expresser cette profession par le symbole de leurs armes. Il s'ensuivra que nous devons chercier dans a sarque du nord la racine du mos Parisses, de Leesa. leur première cité, et que ces sons souses avoir des rapports avec la racrigators et a commerce; le résultat va justifier nouve envijorment dus manière frappante. Parisi, c'est auxi que leur s'exprime, prononcé avec un P supré uneuxe

Pharisii, vient du celtique PHAREN, naviguer. C'est de ce verbe que dérive le mot phare, fanal, tour élevée, destinée à éclairer la navigation durant les ténèbres. Les peuples du nord disent faren, fahren, les belges VAREN, naviguer. Mais on remarque que les peuples du midi, en adoptant ces sortes de mots, changent communément les lettres F et V en P; c'est ainsi que le mot septentrional fader, en flamand vader, est en latin pater. De même le teuton fisch, en flamand visch, est en latin piscis. Or, comme F et V se prononcent comme PH, il n'est pas douteux que le mot Parisii, provenant du teuton fahren, et du belge varen, ne soit dans le même cas. C'est de cette identité entre le PH et le F que le phare de Boulogne s'écrivoit aussi fare (1). Lorsque Charlemagne alla visiter sa flotte à Boulogne, il y trouva, dit un historien latin, le fare tout délabré, farum vetustate labens.

Une preuve à laquelle il n'y a rien à répliquer, c'est que dans une autre partie de l'Europe il existoit un Paris, qu'on prononçoit comme Pharos ou Pharis. C'est l'île de Paros, située à une des bouches du Danube, où nous avons trouvé des Sidoniens, des Morins, pères

<sup>(1)</sup> II ante inventum (p pro eo usarpabatur, ut et apud latinos antiquos; in rostrata duelli columna, Pænicas pro Phænicas. Anse de Villoisin, anecdota. Venetiis 1781, p. 301.

DES CHAMPS ÉLYSÉES. 225

d'Orphée. Il y a, dit Strabon, dans ces eaux plusieurs îles dont les plus notables sont Tugurium fondée par les Isséens, et Pharos, nommée autrefois Paros, fondée par les pariens (1). Strabon ajoute que le célèbre Démétrius Pharius étoit natif de cette dernière île (2).

On voit d'abord que le nom primitif de Paros doit avoir été Pharos, puisque Démétrius
en portoit le surnom de Pharius. Ceux qui
connoissent les nombreuses émigrations des Goths,
des Cimbres, des Gaulois, dans les contrées
qui avoisinent le pont-euxin, ne seront pas surpris de rencontrer dans ces lieux une colonie
insulaire, ou navigatrice du nom de Paris ou
Pharis. Le nom de Pariens ou Phariens étoit
mieux formé pour être appliqué aux fondateurs
d'un pareil établissement que celui de Parisiens.

Mais pourquoi a-t-on changé le nom de l'île de Paros en Pharos? C'est sans doute pour ne laisser aucune équivoque sur le sens du mot; c'est pour conformer la prononciation du terme avec la nature de son origine. Paris doit être

<sup>(1)</sup> Post illas aliæ insulæ jacentes è quibus inter meliores Tugurium ab *Isseis* conditum, *Pharos* quæ antea *Paros* dicebatur à Pariis ædificata; hujus oriundus fuit Demetrius *Pharius*. Strabon lib. VII.

<sup>(2)</sup> Cet auteur fait aussi mention d'un fleuve nommé Parisus qui tombe dans le Danube et traverse un pays habité par les Galates.

prononée comme Pharis pour peindre sa véritable acception.

Remarquons que Strabon fait mention ici d'une île située dans les mêmes lieux fondée par les isséens. Quelques auteurs, qui ont bien aperçu que Paris devoit avoir été originairement une colonie navigratrice, ont cru trouver dans le nom du village d'Issi près de Paris, un appui à leur opinion. Le rapprochement du mot Issi avec celui de Isis, est sensible; la déesse Isis étoit l'idole des Suèves. Ils la vénéroient sous le symbole d'un navire, in formam liburnæ (1).

Le chef-lieu de la peuplade parisienne étoit l'île de la Seine, qui en a conservé jusqu'à ce jour le nom de cité. C'est assurément dans ce lieu que résidoient les pilotes ou les chefs de la navigation. Mais pour que cette île dévint propre et commode à l'habitation des hommes, il a fallu la rapprocher des bords opposés de la rivière par des communications solides, permanentes, et durables. Par ce moyen cette cité insulaire devenoit, comme elle l'est encore, une espèce d'isthme; ce sont ces deux considérations qui l'ont fait appeler Lutetia,

<sup>(1)</sup> L'auteur des monumens celtiques, Mr. Cambry, page 362 parle d'une ville célèbre nommée ls que la tradition place dans la baie de Douarnenes au sud ouest de la Bretague près Quimper, et qu'on prétend avoir été submergée par un déluge.

nom qu'elle porte dans les commentaires de César. Lutetia, formé de lut-seth, signifie à la lettre, dans les idiômes du nord, isthme des pilotes.

Lut, le même que lot, lote, loots, puisque le verbe radical est luit, en anglo-saxon Lutan, signifie pilote (1). Nous verrons à l'instant pourquoi, en adoptant le mot celte lote, nous y avons préposé la syllabe pi, en disant pilote.

Eeth dans les langues du nord signifie isthme, témoin Ihre dans son savant lexique (2).

Les pilotes sont des experts dans l'art de la navigation; ce sont eux qui gouvernent les vaisseaux, qui les conduisent à travers les écueils. Leur fonction originaire est de sonder les eaux; et c'est de là que vient leur nom. Sonden se dit en teuton pylen; pyl-loot est l'instrument qui sert à sonder; de là le nom de pyl-loot, ou piloot, qu'on donne aux sondeurs et conducteurs des navires (3).

Il résulte de là que les fondateurs de la ville de Paris sont des marins celtes arrivés par mer. Ils auront pénétré dans l'intérieur du pays par

<sup>(1)</sup> Voyez Ten Kate pag. 665.

<sup>(2)</sup> ED, isthmus, islandice EITH, veteres danos EETH hoc sensu usurpasse testimonio sunt verba allata in dantskemagazin. Ihre verbo Ed. tom. I. p. 382.

<sup>(3)</sup> Pyl-loot, piloot, lootsman, navarchus, ductor navium, explorator vadorum. Kilianus hoc verbe.

les eaux de la seine; ce sont eux qui auront donné au premier port de la rivière le nom de havre, synouyme de have, qui en langue du nord signifie port.

Le local de Paris, dont le sol craieux étoit peu propre à un établissement agricole, offroit de grands avantages à une colonie navigatrice et commerçante. La commodité de la rivière, de ses îles, la présence de grandes forêts, tout invitoit un peuple adonné au commerce et à la navigation à y fixer ses Lares et ses Pénates.

On peut juger, tant de la prospérité, que des mœurs de cette colonie, par les monumens déterrés dans les fondemens de la cathédrale de Paris en 1711. On sait que Louis XIV, accablé de désastres dans la malheureuse guerre pour la succession d'Espagne, avoit imploré le secours du ciel et fait le vœu religieux de retablir le chœur de l'église de notre Dame. Le sort des armes ayant secondé ses vœux, on abbatit le bâtiment du vieux chœur, et en creusant dans les fondemens on y trouva les précieux monumens qu'on a eu soin de déposer dans le Musée des antiquités.

Ces monumens représentent des pierres, sculptées avec inscriptions, d'un autel érigé en l'honneur de Jupiter, sous le règne de Tibère par les chefs-bateliers de Paris (1). L'inscription de

<sup>(1)</sup> Ce sont des autels en pierre de St. Leu, érigés à Jupiter sous le règne de Tibère, dans le commencement

la première pierre porte, sub Tiberio casare, Jovi optimo maximo, NAUTE PARISIACI.

de notre ère par les parisiens, commerçans par eau, dit Mr. le Noir dans son musée des monumens français tome premier page 109: ces monumens curieux chargés de basreliefs et d'inscriptions au nombre de six, forment cinq autels; ce fut dans le courant du mois de Mars 1711 qu'en fouillant dans le chœur de notre Dame, pour y ériger l'autel du fond connu sous le nom de vœu de Louis XIV, que l'on trouva ces monumens.

Le premier autel est chargé de trois basreliefs et d'une inscription que voici :

Tib. CESARE.

AUG. JOVI. OPTVMO.

MAXSVMO. M

NAVTÆ PARISIACI

PVBLICE POSIERVNT.

ce que Mr. le Noir traduit ainsi:

Tibère César, ayant accepté ou pris le nom d'Auguste, les commis ou les officiers de la navigation du territoire de Paris (les nautes) ont consacré publiquement cet autel en action de graces à Jupiter très-grand et très-bon.

Nautæ se traduit ici par nautes (négocians par eau) parce que, dit Mr. le Noir, nous n'avons pas dans notre langue de mot qui signifie précisément celui la.

On voit donc que Mr. le Noir, a senti que nauta étoit ici un nom distingué parmi les bateliers: en effet le corps des bateliers est distingué en schippers et matrooten: schipper c'est le propriétaire ou l'officier du navire, les matelots, matrooten, sont les manœuvres.

Le premier bastelief représente un groupe de trois per-

Ces respectables débris font naître plusieurs réflexions: ils confirment d'abord que Paris doit

sonnes qu'aucun caractère ne distingue, il porte pour inscription:

## SENANI VEIL P

Il est probable qu'on y a représenté ceux qui ont fait les frais de l'érection; c'étoient des marchands navigateurs de la Seine; eh bien senani fait assez voir son analogie avec la Seine. Veil veut dire en celtique VENALIS; veilen est venum exponere, faire négoce; voyez Ten Kate vol. 2. p. 713. On dit encore anjourd'hui se koop veilen; l'inscription signifieroit donc négotians de la Seine, marché de la Seine. Veil, dit Ten Kate, venalis, en allemand PEIL, weer van ons VEILEN, venum exponere.

Grammaye a bien conjecturé que falla, vouloit dire maisons de vente ou de dépôt des choses vénales, aujour-d'hui Halles. Ihre verbo Fal, dit qu'il signifie Promercalis ou venalis, en all. Val et germ. feil. Lazius croit que feil vient de venalis, d'autres le voudroient, dit lhre, tirer du grec Pôles. Sa racine est dans le flamand VEILEN, se koop veilen: le mot veil veut dire aussi tutus, securus; veilom est un lieu sâr; de là aussi notre mot schure, bordeum, endroit où l'on met les grains en sâreté; une halle est une place sûre, ou marché où l'on expose à la vente ges marchandises avet sûreté.

Le second basselief porte l'inscription Evatses; il représente un groupe de trois personnes qui portent des piques, un d'entr'eux porte un cercle, que quelques-uns prennent pour une couronne: leur nom Eurises, a beaucoap d'analogie avec Euristhés frère ainé d'Hercule... or il paroit qu'une des figures porte l'image d'Hercule protecteur de la navigation. son origine à une peuplade navigatrice. Ils prouvent aussi que la cité étoit la demeure des maîtres du corps de la navigation et du commerce. Ils ne font pas moins présumer qu'on n'a choisi ce local pour fonder la première église de Paris, que parce que c'étoit un ancien sanctuaire payen. En cela on ne faisoit que suivre le système adopté par les prédicateurs chrétiens d'élever les temples de la nouvelle foi sur les ruines de l'ancienne.

On conviendra assurément aussi que Paris, à cette époque, devoit déjà avoir atteint un haut degré de prospérité. Ce ne sont que des peuples aisés et policés qui se distinguent par des monumens de ce genre.

Mais une chose qu'on aime à y voir, c'est l'esprit de piété qui animoit ces anciens Parisiens. Aussi est-ce dans leurs sentimens religieux que nous allons trouver la source du nom de la rivière, qui arrose leur ville, la seine.

Le mot seine veut dire bénédiction; il vient du teuton seinen bénir. On dit aussi seghenen (1), c'est de celui-ci qu'on a formé le latin sequana. On connoit la vénération que les anciens avoient pour les eaux des grandes rivières. Les ondes du Rhin étoient appelées aquæ venerandæ; les

<sup>(1)</sup> Seghenen, bene precari, benedicere. -- Seynen, Flandrice, idem seghenen, bene precari. Kilian his verbis.

eaux du Gange, celles du Nil, étoient réputées sacrées. Les celtes parisiens appeloient leur rivière seine, ou rivière de bénédiction, parce que c'étoit au secours de ses eaux qu'ils devoient les succès de leur navigation et de leur commerce. C'étoit un terme de vénération et de reconnoissance; c'est sans doute dans le même esprit que le port maritime de cette intéressante rivière fut nommé port, ou havre-de-grâce.

Une circonstance qui vient admirablement à l'appui de ces idées, c'est que la seine étoit avantageusement connue dans l'Edda des Scandinaves. Elle est comptée dans cette bible sacrée parmi les grandes rivières de l'empire des dieux.

La piété n'étoit pas la seule devise de nos ancêtres. Piété et justice étoient la maxime perpétuelle de leurs législateurs. Il est à croire qu'on aura établi le tribunal de justice sur le Montmartre (1). Le nom du lieu en donne de puissants indices; Mont-martre, le même que Monsmartis, s'identifie avec le grec Areopagos. On sait que le mot Areopagos veut dire Colline de

<sup>(1)</sup> On n'est pas d'accord sur son origine; Mr. le Noir, dans son musée des monumens français, dit: qu'il reste à Montmartre encore quelque ruine d'un temple; ce qui est cause que Frédégaire appelle cette montagne Mons-mercurii, et Abbon Mons-martis, d'où, dit-il, est venu le mot de Montmartre. (Sauval tome premier page 60.)

Il est plus probable que ce mot vient de MATROOS, matelot, autrefois MARTROOS.

Mars, et que c'étoit le nom du célèbre tribunal d'Athènes. Colline de Mars, mont de Mars, sont identiques. On doit combiner ceci avec les détails que nous avons donnés sur les attributs de Mars en traitant du mardi, dies martis jour, consacré à l'administration de la justice (1).

Saint Denis, selon les fastes des Gaules, a subi le martyre à Montmartre. En faisant attention que Montmartre offre le même sens que le grec aréopage, on trouvera dans cette ressemblance la source de l'erreur qui a fait confondre. Dionysius Areopagita d'Athènes, avec Dionysius de Montmartre, patron de la France.

Les Parisiens ne sont pas seulement redevables aux celtes de la fondation de leur cité; ils doivent au même peuple les premiers accroissemens de leur ville. C'est une vérité attestée par le nom encore existant des anciens remparts de Paris. Boulevards est un terme corrompu du teuton Bolle-Wercken, fortifications. Il veut dire proprement des bastions construits en forme tonde à l'instar de Bollen, boules.

Maintenant on ne s'étonne pas du grand crédit, dont le corps des bateliers et celui des marchands ont joui à Paris pendant tant des siècles. Il étoit défendu de naviguer sur la seine sans être en hanse avec le corps des Nautes. Le terme hanse (2), dont les ordonnances royales

<sup>(1)</sup> Voyez ci avant page 41 et 42

<sup>(2)</sup> Voyez tome premier page 122 de cet ouvrage.

se servent, et dans lequel on aperçoit le radical du nom des villes anséatiques, met le sceau de l'évidence à ce que nous venons de dire.

## De l'initiation aux mystères.

Tous les écrivains, qui ont traité des anciens mystères, conviennent que l'origine des initiations se perd dans la nuit du temps et qu'elle remonte aux premiers âges de la civilisation des peuples; la célébration des mystères est le fond de la première religion, elle nous retrace tous les dogmes essentiels de la vrai croyance religieuse.

Dans le commencement le cérémonial des initiations a été simple et modestement adapté au sujet, comme il arrive dans toute institution primitive. Il a varié en passant chez les nations étrangères en raison du zèle religieux qu'on a mis à l'adopter, et du luxe qui régnoit dans chaque pays où il s'introduisoit.

Les mystères les plus estimés pour le fond de piété, étoient ceux de Samothrace; les plus célèbres pour la pompe et la magnificence, étoient les mystères d'eleusis près d'Athènes. Ces derniers étoient appelés les mystères par excellence; et le sanctuaire d'éleusis passoit pour le grand temple de la grèce.

On a singulièrement divagué sur l'origine du mot eleusis: l'opinion commune le fait dériver du grec ELEUTHEIN, venir, arriver; ainsi eleusis voudroit dire arrivée, en désignant par là l'ar-

rivée de Céres dans l'attique pour y pomer Lacde la culture du blé. Cette frivoir évanouque est de la même fance que celse que Consus. et d'autres donneut du mot seme . es se fount procéder du verbe semire.

Nous l'avons déjà du , ciente. Institut de l'une dépote une maine sante : . Cas l'acceptant qui lui est propre ; se peut remanque que lorsqu'Homère par l'argune se l'entant maine à Ménélas le sue des Camps é voir : 1 se sert du singulier ; I se maine L'act s' manque l'analogie entre l'un et l'autre terme en impanate.

C'est d'après la mannaire missipremine sa mot eleusis, que que que sommémoraire el som es fêtes éleusines qu'une commémoraire. L'amois ou est que les mynémes a commé que se manue ou est que les mynémes a comme que se manue parque légales. Prosiente éconame se mos mançair que le but de l'institution écon se compton sur mont mes leur trime état mant se compton sur mont mes leur trime état mant se compton sur mont a enfin qui parécentent que se sociation qu'un conscignait aux manes ne supposer que se sociation et l'ordre se monte purpagne som somme sons se supposer sur somme opinion a sa comme sons se supposer sur somme opinion a sa comme sons se supposer sur somme opinion a sa comme sons se supposer sur somme sons se se sons sur sur sons se supposer sur sons se supposer sur sons se supposer sur sons se sur sons se supposer sur sons se supposer sur sons se supposer se sons se sons se sons se supposer se sons se

L'hiérophante qui présides sur ausaines man

<sup>(1)</sup> Voyez some position gage 26 s was sound yes an de cet contends.

appelé par les grecs demiurgos. On a toujours interprété ce mot par celui d'Architecte; ou créateur du monde physique; et c'est d'après cette idée qu'on se figure que le pontife représentoit le créateur de l'univers, et qu'il donnoit aux initiés des instructions sur les secrets de la cosmogonie.

On conçoit avec peine comment on a pu se méprendre si constamment sur le sens de ce terme. Demos ne signifie pas monde, mais peuple, et par peuple on entend une multitude d'hommes associés et liés par les mêmes loix. On en a justement inféré que demiurgos, qui littéralement signifie facteur du peuple, veut dire fondateur des nations policées, ou architecte du monde moral (1).

Ce qui a pu donner lieu à la méprise, dont nous venons de parler, c'est qu'on étoit dans l'opinion que le démiurge initiateur donnoit des leçons sur l'œuvre de la création, et sur l'ordre du monde physique. Mais en cela il n'y auroit rien qui devroit surprendre. La création du monde moral, c'est-à-dire la civilisation des peuples, étoit modelée sur la formation de l'univers. Le système hebdomadaire, qui est la distribution des grandes institutions sociales, avoit pour type l'œuvre de la création. Il est très-présumable qu'on expliquoit les mystères de la formation du

<sup>(1)</sup> Voyez ci-avant page 27, et tome second page 21 de cet ouvrage.

monde en tant qu'ils se rattachoient aux institutions sociales, afin de rendre celles-ci plus respectables, et de faire sentir aux initiés que la consécration du septième jour au repos étoit une institution divine.

Une chose qui ne laisse aucun doute sur ce point, c'est que dans les sanctuaires des initiations, dans lesquels on avoit tracé le tableau céleste, les planètes y étoient arrangées, non dans l'ordre qu'elles gardent dans le ciel, mais suivant le rang qu'on leur avoit assigné dans le système hebdomadaire. Saturne dans l'antre mithriaque, où les Perses célébroient les mystères, étoit peint le premier; venoient ensuite le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter et Vénus, exactement dans le même ordre où ils se trouvent dans les jours de la semaine. Si on n'avoit eu en vue que de donner des instructions physiques sur la cosmogonie, une pareille peinture n'auroit servi qu'à égarer l'esprit des initiés.

Exposer aux yeux des initiés les images des animaux qui forment le système zodiacal, étoit un sage moyen pour leur faire seutir la force des préceptes qui formoient le code zodiacal, régulateur de la vie sociale. On peut se rappeler l'heureux usage qu'Ulysse a fait de cette science dans sa lutte coutre les poursuivaus de Pénélope (1).

<sup>(1)</sup> Voyez tome second page 66 de set ouvrage.

L'évêque Warburton a fait de grands efforts pour persuader que dans les mystères on enseignoit l'unité de Dieu. Le zèle de ce savant prélat étoit inutile; car ce dogme pouvoit-il être reservé pour l'instruction exclusive des initiés, dans le temps ou le nom Az, qu'on donnoit à l'être suprême, l'annonçoit publiquement à tous les fidèles?

Mais si généralement les écrivains ont été si pen heureux à deviner la nature de la doctrine qu'on enseignoit dans les sanctuaires des initiations, ils ont du moins assez aperçu le but salutaire de cette pieuse institution. Ils s'accordent tous à dire que l'initiation tendoit à fortifier la piété, et à consoler l'homme malheureux des misères de la vie. Le pieux Pausanias, qui avoit été initié, assure "que les grecs de la plus haute "antiquité ont regardé les mystères d'Eleusis, "comme ce qu'il y avoit de plus propre à por"ter les hommes à la piété. " La célébration des mystères étoit, dans l'opinion d'Aristote, la plus précieuse de toutes les institutions religieuses.

Cicéron leur rend aussi un digne hommage (1): » Nous avons reçu, dit-il, dans les mystères des » leçons qui rendent la vie plus agréable, et nous

<sup>(1)</sup> Initidque ut appellantur, ita re verà principia vitze cognovimus: neque solum cum lætitia vivendi rationem accepimus, sed etiam cum spe meliore moriendi. Cicero, de legibus, libro secundo.

n'en tirons des espérances heureuses pour la n mort. n

"Ceux-là, dit Isocrate, qui ont le bonheur d'être admis à l'initiation, emportent en mourant des espérances flatteuses pour l'éternité."

Aristide ne s'explique pas moins énergiquement; les mystères, selon lui, nous procurent non-seulement des consolations dans la vie présente, et des moyens pour nous délivrer du poids de nos maux, mais encore le précieux avantage de passer après la mort à un état plus heureux.

Nous avons déjà vu l'éloge que Diodore de Sicile fait des mystères de Samothrace; et combien les plus grands héros ambitionnoient d'être reçus à cette initiation (1). Nous avons observé à cette occasion que le nom primitif de héros, qui est held, provient de l'acte d'initiation. Initier est exprimé par les mots hellen, hulden, verbes dont dérive huldinge, inaugunation, titre conservé encore pour l'initiation aux saints devoirs de souveraineté, ou le sacre des monarques. Plutarque, dans un passage, que nous allons éclaircir bientôt, appelle les îles du Bas-Rhin, où, nous avons trouvé la source des mystères, les îles des génies et des héros.

Nous ne nous étendrons pas sur les cérémonies usitées dans les mystères d'eleusis. Ces

<sup>(1)</sup> Voyez tome second page 89, 90 et 91 de cet ouvrige.

fêtes duroient neuf jours, sans doute pour célébrer par ce nombre la gloire de Dieu dans son œuvre de la création des neuf sphères de l'univers. Les grecs, en voulant enchérir par l'éclat de la pompe, et de la magnificence sur les nations, qu'ils appeloient barbares, ne firent qu'altérer le but primitif de ces saintes institutions; et c'est de là qu'est née cette variété d'opinions sur la nature du culte mystique. L'institution primitive des mystères est aussi simple dans son cérémonial qu'elle est sublime dans sa conception, et salutaire dans ses effets, ainsi qu'on a pu en juger par les détails de l'initiation d'Ulysse (1).

Le dogme d'un dieu vengeur et rémunérateur dans la vie future est la base de la vraie religion; mais ce dogme est un mystère. Comment savoir qu'il existe un autre monde, et comment être instruit de ce qui s'y passe, sans les secours des oracles divins? Les pieux législateurs, qui se sentoient éclairés sur ces points essentiels par des inspirations célestes, ont bien senti la difficulté qu'il y a de faire reconnoître ces hautes vérités par la seule voie de l'enseignement ou de la persuasion. Ils ont pris le parti de les inculquer dans l'âme grossiere du commun des fidèles par la force des sens, en employant,

<sup>(1)</sup> Voyez page 31. et suiv. du second volume de cet ouvrage.

à cet effet une espèce de révélation dramatique (1). C'est dans cet esprit qu'ils ont institué la célébration des mystères.

On se rappelle par ce qui a été dit à l'occasion de la descente d'Ulysse aux enfers, que la célébration des mystères étoit un spectacle magique de l'état et de la condition des hommes dans l'autre monde, spectacle qu'on étaloit aux yeux de l'homme vivant, mais entouré du sombre appareil des tombeaux, et presque réduit à un état de mort.

Cette cérémonie se pratiquoit durant les ténèbres de la nuit, dans un antre ou sanctuaire obscur, au milieu des débris de l'humanité.

C'est dans cette sombre scène, où tout inspiroit une sainte horreur, que, par les prestiges d'une pieuse nécromantie, on évoquoit les morts du fond de leurs tombeaux. On faisoit figurer leurs ombres aux regards des initiés, dans le même état de souffrance ou de bonheur où on les supposoit dans l'autre monde. Par ce moyen l'initié apprenoit par ses propres sens l'existence d'une autre vie; on le rendoit témoin oculaire de la punition des coupables et du bonheur des justes. On lui faisoit entendre, soit par l'organe de l'hiérophante, soit par la voix lamentable des souffrans, que le vrai moyen de terminer heureusement la carrière humaine, et de parvenir

<sup>(1)</sup> Voyez tome second page 38 de cet ouvrage.

à partager la sélicité des bienheureux, c'étoit de cultiver la justice et de respecter les dieux; vérité si bien sentie par Virgile (1), et si divinement exprimée dans ce vers qu'on ne sauroit trop répéter; discite justitiam moniti et non temnere divos, Apprenez par notre exemple a trre justes, et a respecter les Dieux (2).

Voilà exactement le fond et le but de la descente aux enfers et de la célébration des mystères, pratiques religieuses, dont Homère nous a conserve de si heureuses traces, et que toute l'antiquité a tant exaltées, dans le temps même où elles avoient déjà infiniment perdu de leur pureté et de la sainteté de leur origine.

Cette préciense institution, comme on voit, apprend à l'homme, par le seul secours des sens, tous les mystères fondamentaux du culte. Existence d'un maître souverain de l'univers; providence divine; immortalité de l'âme; dogme des peines et des récompenses futures; tout étoit compris dans cette école dramatique de la vertu.

Pour produire efficacement tout le bien qu'on se proposoit d'un pareil spectacle, et captiver les sens des spectateurs, il falloit naturellement l'entourer de l'appareil et des prestiges capables d'exciter des grands mouvemens dans l'âme, et de soutenir l'illusion de la scène. De là l'usage de célébrer les mystères dans un sanctuaire

<sup>(2)</sup> Voyez tome second page 5 de cet ouvrage.

obscur, et dans le sein des ténèbres. On n'employoit de la lumière qu'autant qu'il en falloit pour le jeu et l'action des ombres. Dans les fêtes éleusiennes, la scène étoit éclairée par la lueur d'un flambeau que portoit un prêtre nommé Dadouque. De là aussi la sage mesure de placer le sanctuaire au milien des tombeaux, ou dans un endroit spécialement consacré au dépôt des morts. Rien n'est plus imposant et plus propre à réveiller dans l'âme de profondes méditations sur les suites de la condition mortelle de l'homme, que cet aspect; c'est par le même motif que les chrétiens ont bâti leurs églises au milieu des cimetières.

L'initiation aux mystères étoit assurément dans son principe une cérémonie aussi effrayante que lugubre. Descendre dans le ténébreux séjour des morts, se voir tout d'un coup entouré d'une légion de spectres, sortant du fond de l'Erèbe. avoir devant les yeux le tableau des plus cruels supplices, entendre parmi les éclats factices de la foudre et le bruit du tonnerre, les cris, les hurlemens, les lamentations des souffrans, un pareil spectacle avoit de quoi déconcerter l'homme le plus intrépide; nous avons vu qu'Ulysse a fondu en larmes au moment où il alloit descendre aux enfers. Il nous a raconté lui-même la frayeur dont il a été saisi à l'apparition des phantômes. C'est pourquoi les récipiendaires devoient se préparer pour cette effrayante cérémonie

٠.

par des actes multipliés de dévotion. On leur preservoit un noviciat, des purifications, des abbutions, des irénes, des abstinences, des sa-croives; on exigeout des inices un comm et un comps pars, une ânte humilier, cur concrème et humiliantem; et en encuent repatrement du sanctume tout homme mitigue;

Na medium presionioneux sur la saintei et le but des presentes decremes aux cuites. on communication of supply a partition of the things en mante de d'un findamen de le religion chré-PROPER TO THE COUNTY I IT STORE . SHE - BOOK hander in the company principles are property the minimum and the engineering of its mo-क्षेत्रक हैंगा कर कार्यवाहिका के सामाद के कार्य the readon is defined sounce is decined as there is a sale of the sale of on which this a six annuals a largest page the product that their appears of for medical is notice. . . Et & decisionmore the veries the second to be a minute and in cities produce at it emplements at some severy of a retribute areas, account to reside and the second and the second is the second second to the second A STATE OF THE A WAR IN THE PARTY the second of the second of these

The war win all the time to see

To R with white traffic which he is also passed a supplier and the contract of the contract of

mystères. Ainsi le voile déchiré annoncoit au monde l'accomplissement du grand œuvre de in rélévation céleste. Mais quels sont les mystères que le Seigneur est venn nons révéler? Ils sont particulièrement figurés par les autres prodiges et les circonstances de sa mort; et, ce qui en à remarquer, ce sont précisément ceux qu'en enseignoit dans les descentes aux enfers. Au moment où le seigneur ment, des nonteaux s'ouvrent (1) et des bienheureux quittent ces asies de la mort pour venir se montrer dans se ciré sainte. Il n'est pas difficile de voir dans ce musa-cle une preuve manifeste des dogmes de l'ausset talité de l'âme et de la résurrection des morte.

Dans les mêmes instant le soleit s'obsensée, et des ténébres épaisses convocant la surface se la terre; indépendamentes de se que se pué-nomène présente un leanuage sessoure que l'astre du jour read à la suranté de la sumière évangétique, concommante que soussante hautement le calle latrique su sous i seu apparent que cet obsenséesement examplement a des rapports aussi sur seminer sons magnée les on efféreit les mysières.

<sup>(1)</sup> Et monoments agents som et status un pris siabrid. rum , qui dormienne, surinsanou

Et exemmes de manumenta par responsant des mas. runt in success currences; s. apparament sul e cap. 27, \$. 51 et 51.

Mais une analogie plus sensible se manifesta dans le sort des deux larrons entre lesquels le Seigneur s'est laissé crucifier. Personne assurément n'attribuera cette circonstauce au hasard; le divin législateur a voulu donner par là une leçon éclatante sur le dogme des récompenses et des peines après la mort; ce Larron repentant est le symbole de l'état des heureux, l'autre Larron le symbole de l'état des malheureux après la mort.

Le motif qui nous a particulièrement déterminé à faire ces différens rapprochemens entre la descente aux enfers des législateurs de l'ancienne Loi, et celle du divin législateur de la nouvelle, c'est que parmi les prodiges, qui ont signalé cette dernière descente, il s'en trouve un conservé par Plutarque, qui se rapporte directement au pays où la providence a placé l'enfer des élysiens.

Sons le règne de Tibère s'étoit élevée une question sur la cessation des oracles; on avoit généralement remarqué que vers les temps d'Auguste presque tous les oracles avoient cessé leur ministère. Plutarque a trouvé cet événement assez important pour entreprendre une dissertation sur les causes qui pouvoient y avoir donné lien; c'est dans son traité de defectu oraculorum que la question est discutée en forme de Dialogue.

Un des interlocuteurs attribuoit le silence

des oracles à la nature de ceux qui les rendoient; c'étoient selon lui, des génies sujets à la mort et subordonnés à l'être suprême. Les oracles pouvoient donc avoir cessé par la mort de ces Génies, et pour appuyer son assertion, il raconta l'histoire de la mort du grand pan, arrivée sous le règne de Thère (1).

Certain Pilote d'Egypte mount Trainers se trouvant un soir avec son vainsean poes de l'as de Paxos, dans la Mer Egée, le vent cesse tout à fait; les gens du vaisseau etment ireéveillés et passoient meme le temps a sour lorsque wat-a-coup on entendit me out the appeloit Thanest! column as moraca as 1 se till encire an would annet. Bus while trosseme, il demanda de m ne vielut ne a Cest, renique a vor, Landoneer as tes des Planes anque von - artierez le grad d'an es mort. Le bissen etal devon at les mans Tambe De monte de fortes que e grand de est pare magnic For at married des bette to minimo the contract of structure de los men les millionnes « et

AND AND THE RESERVE OF THE PARTY OF T

tions, comme provenant de personnes grandement surprises et assigées de cette nouvelle.

Le vaisseau étant arrivé en Italie, le bruit de cet évènement se répandit bientôt à Rome; et l'empereur Tibère ayant appelé Thamus meine et d'autres gens de l'équipage pour vérifier le fait, assembla des savans pour savoir qui étoit ce grand Pan dont on annonçoit la mort. Les docteurs déciderent que c'étoit Pan, fils de Mercure et de Pénélope.

Cette narration finie un interlocuteur nommé Démetrius, officier de marine, prit la parole pour raconter un prodige du même genre, arrivé à lui-même du temps de Tibère.

"La mer Britannique, disoit-il, est parsemée

"de différentes îles dont la plupart sont déser
"tes, et dont quelques-unes sont nommées les

"tes des génies et des héros (1); je fus choisi

"par l'empereur Tibère pour aller les reconnoî
"tre. Je me rendis d'abord à une de ces îles,

"habitée par un petit nombre d'hommes, mais

"qui étoient regardés comme sacrées et inviola
"bles. A peine avois-je mis le pied dans cette

"île sainte qu'il s'éleva un ouragan affreux, il

"se manifesta quantité de prodiges, portenta

"multa, et l'on vit des tourbillons de flammes

"ravager la terre. Les insulaires prenoient cette

<sup>(1)</sup> Quarum nonnullæ geniorum et beroum dicuntur. Plutarchus de defectu oraculorum.

» furieuse tempête pour le signal de la mort » d'un personnage de la plus éminente nature (1). » Il existoit, continue Démétrius, dans les » mêmes endroits une île dans laquelle on dé-» tenoit Saturne. Ce dieu y étoit entouré d'un » grand nombre de génies, tant pour le servir » que pour l'accompagner. »

Des auteurs sacrés du premier ordre ont cité à l'appui des évangiles l'histoire de la mort du grand Pan; mais ils n'ont pas gonté de même les merveilles rapportées par Démétrius. Cela n'est pas surprenant dans des hommes qui n'étoient pas initiés dans les mystères de l'antiquité. Comment se persuader qu'il existoit dans la mer britannique des îles spécialement consacrées à des génies et des héros, lorsqu'on ignore le fond de notre sujet? Comment supposer dans ces eaux une île sainte? quel moyen de croire que, par des prodiges particuliers, le seigneur aura voulu signaler dans ces climats lointains, tristes, et réputés barbares, sa descente aux enfers, lorsqu'on n'est pas instruit que c'est dans ces mêmes lieux que la providence a placé le premier sanctuaire des enfers? avec quelle apparence chercher à l'extrémité de l'océan et de la terre, sous le voile allégorique, le paisible séjour du Dieu du temps et de l'agriculture, lorsqu'on ignore que c'est précisément le même pays qui

<sup>(1)</sup> Insulares dixisse aliquem eorum, qui præstantioris humanæ sunt naturæ, desiisse. Plutarchus, de desectu oraculorum.

est le berceau de l'agriculture, du calcul du temps, de l'astronomie, et de tous les dieux de la mythologie? toutes ces considérations rapportées par Démétrius, qui donnent à sa narration un si grand intérêt selon notre système, paroissent froides ou invraisemblables dans toute autre opinion. Elles peuvent même révolter des esprits élevés dans les préjugés qui dominent et faveur de l'Asie. » Eusèbe et d'autres grands hommes, » dit l'historien des oracles p. 41, ont cru l'his» toire de Thamus; cependant ajoute-t-il, elle » est immédiatement suivie dans Plutarque d'un » autre conte si ridicule qu'il suffiroit pour la » détruire entièrement. » Or ce prétendu conte si ridicule est le récit de Démétrius.

Voilà comme depuis des siècles on s'est permis et l'on se permet encore tous les jours, de traiter les mystères qu'on ne comprend pas! le rapport de Démétrius ne porte certainement aucun caractère fabuleux, il est fait dans le style le plus simple, par un capitaine de marine, qui dépose de son propre fait, et qui n'a aucun intérêt à déguiser la vérité. D'ailleurs un auteur si éclairé, si judicieux, si fidèle que Plutarque nous auroit-il transmis cette anecdote s'il n'avoit pas été persuadé lui-même, qu'elle pouvoit renfermer d'importantes vérités, quoi-qu'il n'en pénétrât pas le sens. Admirons les secrets du destin qui nous a conservé une avanture si merveilleuse dont toutes les circonstances se

présentent si avantageusement à la suite de notre système, comme si elles étoient arrangées pour en faire le complément.

Meursius, qui a composé un traité particulier sur les rits des fêtes éleusines, remarque qu'on adressoit à la fin des cérémonies aux initiés ces deux paroles konx, ompax (1). L'auteur, ni Hesychius, dont il a pris cette formule, n'en donnent l'interprétation: ce qui fait bien voir que le sens en étoit perdu, et que probablement la forme des mots étoit altérée. Le Cler, qui rapportoit tout au phénicien, a cru les ramener à leur première orthographe en les changeant en kots hamphots, phrase qui, selon lui, signifieroit en langue phénicienne veillez et abstenez vous, en y sousentendant de malfaire.

Faute de mieux, l'évêque Warburton et quelques autres ont adopté cette étymologie. Mais des savans plus judicieux l'ont rejettée, et n'ont pas cru que la langue syriaque pût être la source des termes sacrés relatifs à la célébration des mystères.

Cherchons donc l'origine de ces mots dans la langue du pays où les initiations ont pris naissance. Avec un peu d'attention nous y trouverons les termes radicaux d'une formule, dont le Seigneur se servoit dans des cas de la même nature. On sait que le divin docteur, après avoir exposé des mystères en paraboles, ou style

<sup>(1)</sup> Voyez tome second page 183 de cet ouvrage.

allégorique, congédioit la foule en disant: comprenne qui peut (1). Eh bien! le sens que cette
formule présente en latin, konx, ompax, le
présente en flamand; konx est formé de konnen, posse, et onpax de packen, capere, ou
de ompacken, comprehendere. De sorte que les
mots konx ompax reduits à la forme suivante
kond-je, pak'se, ou kondje, ompak'se, présentent
exactement la phrase suivante: si potes capias,
ou si potes comprehendas; formule, comme on
voit, parfaitement adaptée à une cérémonie dans
laquelle on enseignoit des vérités mystiques dont
on ne trouvoit pas convenable de donner la clé.

Tout le monde sait qu'on n'admettoit les initiés aux mystères que sous la religion du plus grand secret. En grèce on condamnoit même à la peine de mort ceux qui se permettoient de le violer. Mais il n'est pas apparent que cette police religiense eût lieu dans les premiers âges des initiations. Si on célébroit les mystères dans des sanctuaires obscurs et secrets, ce n'étoit pas dans la vue d'initier les spectateurs dans des connoissances réservées pour eux seuls, puisque les vérités qu'on y enseignoit, tendoient au bien-être général de la société; mais on faisoit choix de pareils endroits pour produire l'effet qu'on se proposoit des spectacles nécromantiques. Cependant on conçoit assez comment la loi du secret se

<sup>(1)</sup> Qui potest capere capiat. Matth. cap. 19 y. 12.

sera introduite avec le temps. La cérémonie des mystères étant une espèce de représentation théatrale, dans laquelle on faisoit figurer et parler les ombres des morts, et où il étoit libre aux ministres de la religion de débiter telles cheses qu'ils jugeoient à propos, il étoit aisé de varier la scène. Les prêtres pouvoient ajouter au fond primitif de l'institution telle doctrine qu'il leur plaisoit. Il étoit dans leur pouvoir d'adapter les discours, et représentations au circonstances et à l'usage des seuls initiés. Dès lors le secret devenoit un besoin, il ajoutoit même au prix, au respect, et à la majesté de la cérémonie. Car telle est la nature des choses que plus on les cache, plus on y attache d'importance.

Mais la loi du secret devint insensiblement, quant au fond et abstraction faite de la forme des cérémonies, un frein inutile; les mystères, qu'on comprenoit jadis, devinrent des mystères de nom et de fait, tant pour les maîtres que pour les disciples. On oublia le sens et l'on ne retint que la forme matérielle; et les fêtes ne se soutinrent que par l'empire de l'habitude. Qu'on examine avec attention ce que les écrivains, qui ont été initiés, et parmi lesquels on compte différens pères de l'église, ont dit à l'occasion des mystères, on appercevra clairement à travers leurs écrits, qu'à l'exception des leçons de vertu et de piété, la doctrine des initiations étoit si obscure et si entortillée, que loin d'être

entendue, elle présentoit souvent, sous une forme matérielle, ou dans le sens liuéral, des idées absurdes et même immorales.

On peut se rappeler à ce sujet ce que rapporte St. Clément d'Alexandrie sur la manière dont on faisoit la commémoration de Bacchus. » Les Titans, dit le saint père qui avoit été initié, déchirent les membres du Dieu, ils les jettent dans une marmite posée sur le seu, ensuite ils les retirent pour les mettre à la broche » (1). Cette pratique est visiblement une image commémorative de l'invention de cuire et de rôtir les viandes pour les manger. Cependant l'auteur, qui ignoroit le mystère, trouve cette cérémonie absurde, impie, et il la fait valoir avec force pour avilir le culte des payens. Ne soyons donc pas surpris de ce grand secret qui a couvert les anciens mystères, c'étoit un secret semblable à celui de la franc-maçonerie, qui étoit trop palpable pour avoir besoin d'être révelé; sans cela il est certain qu'il auroit percé d'une manière quelconque, attendu que cette cérémonie a duré tant de siècles, et qu'il y a eu tant de milliers d'initiés dans les différentes parties de la terre.

Lorsqu'on commençoit la cérémonie de l'initiation, un hérault, posté à la porte du sanctuaire, introduisoit les candidats, et écartoit les autres, en criant à haute voix: ABITE PROFANI, loin

<sup>(1)</sup> Voyez tome second page 181. de cet ouvrage.

dici profanes. Le mot ABITE, en grec eles este, se dit en langue sacrée wegh, qu'on pronouce vulgairement comme wigh, ea plariel wighs (1). Le nom wighs, qu'on donne en angleterre aux membres de l'opposition, fait penser que ce dernier pourroit bien tirer son origine de l'autre, sur tout en considérant, d'après l'esprit religieux qui a constamment régné dans ce pays, que la pratique pieuse des initiations doit y avoir été très en vogue. Comme la cérémonie des mystères avoit pour but de représenter au naturel la vengeance céleste du dieu Thar, et que même le jour de TEOR, Thorsday, étoit consacré aux mystères, on pouvoit sous ces rapports regarder les personnes, qu'on admettoit à la cérémonie, comme des partisans de Thor, et les appeler de ce chef Thoris. Or puisqu'on apostrophoit les profanes par le terme de wigh, wighs, il est très-permis de croire que ces dénominations, introduites d'abord pour distinguer deux sectes religieuses, seront, après la cessation du culte payen, passées en mage pour désigner deux partis politiques (2). Les

<sup>(1)</sup> On crioit proprement, abite qui cents proface, et ici pro se prend pour ante, comme si en disoit ante facunt s' c'est ainsi que Cicéron dit pro ade Jovis, pour dise ante adem Jovis. C'est des mots proface qu'on a formé le mot profaci, proface.

Wegb, spage, apagete. Kilian. boc verba.

<sup>(2)</sup> Voyez tome second page 101. de cet ouvrage.

Thoris, comme on sait, sont ceux qui sont admis aux secrets et participent aux faveurs de la cour, et qui professent les principes du gouver-· nement. Les wighs, semblables à ceux qui étoient écartés des mystères, sont exclus des emplois, des honneurs, des avantages politiques, et composent le parti d'opposition. Il est vrai qu'on rapporte communément l'origine de ces termes au temps des troubles de l'Angleterre du dixseptième siècle. On accumule conjecture sur conjecture, sans s'arrêter à aucune, tant elles sont généralement insignifiantes. Les guerres intestines du dix-septième siècle peuvent avoir ressuscité ces dénominations; mais certainement elles ne les ont point créées. Il y a de ces termes antiques d'un certain intérêt, que le temps ensevelit dans l'oubli pendant des siècles, mais qu'un tourbillon révolutionnaire remet par une espèce de magie au grand jour comme s'ils étoient nouveaux. Tel est entr'autres le fameux cri de liberté, égalité, fraternité ou la mort. On a cru dans le temps qu'il étoit nouveau et qu'on le devoit au génie révolutionnaire; mais c'est une erreur : ce cri meurtrier a été connu dans les temps les plus reculés. Les anciens francs en faisoient usage pour soulever les gaulois, soumis à l'empire romain, contre leurs maîtres. On peut se convaincre de cette vérité par l'histoire de la guerre de Claudius Civilis contre les romains, décrite par Tacite, et surtout par un

discours infiniment intéressant que le général romain Cerialis adressa aux habitans de Trèves.

n Quoique je ne sois pas exercé, dit Cerialis,
n dans l'art oratoire, mais élevé dans les armes
n avec lesquelles j'ai défendu l'honneur du peun ple, romain, cependant comme je sais que les
n belles paroles et les brillantes phrases sont
n chez vous autres gaulois du plus grand poids,
n et qu'on ne juge pas du bien et du mal d'an près leur nature, mais d'après la voix des sén ditieux, j'ai cru devoir rappeler à votre souven nir et à vos méditations quelques vérités, qu'il
n sera plus utile à vous d'entendre, qu'à moi
n de dire n (1).

Ensuite après avoir retracé, sous de vivés couleurs, les nombreux avantages que les gaulois avoient reçu de la domination des romains, l'orateur fait clairement voir que les germains, qui les excitoient à l'insurrection, n'avoient d'autres vues que leur propre intérêt, nils vous provoquent, dit-il, sous des prétextes qui flattent net qui séduisent; ils crient liberté, et font vanloir d'autres noms spécieux (2); mais, ajoute-t-il,

<sup>(1)</sup> Neque ego unquam facundiam exercui; et populi romani virtutem armis adfirmavi. Sed quia apud vos verba plurimum valent, bonaque ac mala non sud naturd, sed vecibus seditiosorum estimantur; statui pauca disserere, que profligato bello, utilius sit vobis audisse, quam mihi dixisse. Tacitus, hist. lib. 4. cap. 73.

<sup>(1)</sup> Ceterum libertas et speciosa nomina pratexuntur.

» c'est là le langage ordinaire de tout usur-»pateur. »

Tacite n'exprime que le mot liberté, sans nommer les autres prétextes qu'il appelle spécieux; mais il n'est pas difficile de les deviner. Ce sont assurément ceux d'égalité et de fraternité. Les germains, que Cerialis signale comme les auteurs des troubles, avoient pour principe politique une stricte égalité de possessions foncières (1). La loi agraire régnoit chez eux dans toute sa force, et ils alléguoient en sa faveur des raisons assez spécieuses.

Quant au mot fraternité, ce titre amical étoit sans doute prodigué avec emphase. On sait que les Germains traitoient les Belges de frères, par la raison que les Belges étoient Germains d'origine (2). Strabon trouve tant d'affinité entre les Germains et les Gaulois en général, qu'il les regarde tous comme frères, et il croit même, mais à tort, que ce sont les romains qui de ce chef ont donné aux peuples, qui demeurent au-delà du Rhin, le nom de Germani. Car, dit-il, ce mot en langue latine signifie frères (3). De sorte qu'il est évident

<sup>(1)</sup> Cæsar de bello gallico. lib. VI. cap. 22.

<sup>(2)</sup> Voyez ci-avant, p 28.

<sup>(3)</sup> Ideo romani hoc illis nomen (germani) jure indidisse mihi videntur, perinde ac eos fratres legitimos gallis eloqui voluerint. Legitimi, namque fratres romano sermone germani intelliguatur. Strabo, lib. VII.

Nous avons un autre exemple frappant de vieux mots, que le hasard rappelle quelquesois à la vie. Dans un sobriquet de parti, qui fut en vogne dans la Belgique au temps des troubles de l'an 1789., on donna spontanément et sans savoir pourquoi, le surnom de Vyg à tous ceux qui ne prenoient pas part à l'insurrection. Fyg, dans son acception vulgaire signifie Figue; mais quel rapport peut-il y avoir entre la nature d'une figue, et un homme qui demeure fidele à son souverain? personne ne pouvoit éclaireis ce mystère, pas même ceux qui les premiers s'étoient servi de ce sobriquet, et qui écuent les plus acharnés à le faire valoir. Les engert, qui le regardoient comme un verne de venvelle création, et qui en recherencement la source dans quelque circonstance du temps, finere the mentis par l'histoire. On tenna que Viz tone un cri de parti et d'insurreceas de veile con. On en rencontra des exercies cans en annaies de Bruges du 15e siècle, et cans en ben'n le Strada sur les troubles des Payson in A

siècle. Vyg s'étoit reproduit comme de soimême sans qu'on en put dire la raison. Mais
ce mot ne doit pas être pris ici dans son acception de Figue; il veut dire odieux, et vient du
vieux verbe vygen ou vyen, qui, selon 'Ten
Kate, signifie adso habére. De manière qu'on a
voulu désigner par là un homme odieux, un
homme à qui l'on présage du malheur. Nous
n'aurions pas relevé cette anecdote, si ce n'étoit
que le mot vée ou vey (1), qui est né de la
même racine, et qui signifie hame, ou imprécation de malheur, n'avoit donné lieu au latiu
væ, et au grec ouni, dont les livres sacrés,
et nommément l'Apocalypse, font un si fréquent usage.

Conclusion: songe de Scipion (2).

Le voilà donc déchiré le voile qui nous cachoit l'histoire du monde ancien! Auguste vérité! ton flambeau, dont le nuage épais des pré-

<sup>(1)</sup> Ten Kate, tome 2. p. 480.

<sup>(2)</sup> Mr. de Grave a laissé sa conclusion inachevée et nous en conservons le titre tel qu'il l'a composé. Pour répondre à ce titre autant que notre insuffisance nous le permet, nous incorporons dans la dernière partie de la conclusion que nous nous hasardons de tracer, une très-courte analyse des principes respectables exprimés dans ce songe: il ne nous a pas été possible de remplacer notre auteur d'une manière digne de lui: mais du moins nous nous sommes efforcés d'indiquer sa pensée, Note de l'éditeur,

jugés nous déroboit la lumière, a triomphé de cet obstacle; il brille dans toute sa splendeur. La nature des dieux est rappelée à toute la pureté de son origine. Orphée, ce vénérable pontife des Druides; Hésiode, ce barde aussi gracieux que savant; Homère, ce divin Mentor de l'antiquité; tous ces grands hommes dont la patrie n'est plus un mystère, loin d'être des écrivains dangereux, méritent notre vénération et notre reconnoissance. La jeunesse peut sans crainte se nourrir de l'étude des fables; et les amours des dieux et des déesses n'ausont plus rien qui doive allarmer son innocence. Elle ne trouvera dans ces mystérienses fictions que des leçons de vertu, de morale, de piété, ou la commémoration d'inventions salutaires et essentiellement utiles à l'humanité. Eufin nous savons d'où procède cette doctrine (le matérialisme) si désespérante pour le malheureux, si severable au méchant, si mortelle pour l'ordre social. qui rapporte la naissance du culte à des causes physiques et matérielles. Ce monstre est l'enfant hideux de la décadence des soceurs et de la corruption des siècles. Des l'ensauce du susude les hommes ont senti qu'il existeit une interfigence suprême; et ils l'ont oubliée seulement lorsqu'ils n'ont plus osé l'aimer, pacce qu'ils méritojent de la craindre. Mais cette les assurelle et si donce, dont la loi mouvelle est le complément, sut la religion de nos pères, sut celle de leurs ayeux, c'est enfin le culte des premiers sages et des plus grands philosophes de la terre. Les hautes vérités que nous venons de dérouler dans cet ouvrage, vérités qui ont été plus ou moins senties par les sages de tous les siècles, offrent un vaste champ à la méditation, et de grands souvenirs à l'esprit. Si nous promenons nos regards sur la terre, sur les champs parés de riches moissons; cette vue nous rappelle la précieuse invention de la culture dn blé et toutes les belles institutions de nos ancêtres en faveur des progrès et du perfectionnement de l'agriculture. On ne peut voir la belle plante du lin, sans songer aux pieux emblêmes des trois parques, aux oracles moraux des Sphinx et des Sybilles. La vue des fleuves nous retrace l'usage religieux des ablutions et des purifications. L'aspect des forêts nous rend présentes à l'esprit les augustes cérémonies qui se pratiquoient dans ces lieux sombres et sacrés. Dès qu'un chène majestueux par son antiquité, par l'étendue de son feuillage et la hauteur de sa tige, s'offre à nos regards, soudain nous nous ressouvenons de la pieuse sanctification du gui de chêne, qui imprimoit un caractère si imposant, si respectable, si saint au lien du mariage et aux devoirs des époux.

Franchissons-nous en esprit l'immensité des mers, ou voyons-nous leurs flots se briser contre les rochers du rivage, l'interêt des souvenirs que cette pensée, que cet aspect provoquent, s'aceroit en raison de la majesté de la scène. Quel homme peut contempler la mer en courroux, sans être pénétré d'admiration et frappé de stupeur à l'idée de l'heureuse audace des premiers navigateurs qui ont osé braver cet impétueux élément? doués d'un sang-froid inaltérable, armés d'un courage héroïque, enhardis par la connoissance des astres figurés par les pommes des hespérides, nos fiers Hercules, loin de redouter la mer, l'ont épousée, ils se sont familiarisés avec ses dangers; ils ont sillonné ses vagues, comme un cultivateur sillonne son champ. C'est de ce mariage emblématique que sont nées les filiations coloniales. Ces nouveaux époux thébains assis dans leurs vaisseaux, IN POCULIS, ont parcouru les vastes mers, et à l'aide du commerce et de leurs institutions, ils ont unis entr'enx les habitans des différens climats connus, comme s'ils n'eussent formés qu'une seule et même famille. Ce sont eux qui, les premiers, ont osé franchir le dangereux détroit qui sépare l'Europe de l'Afrique, nommé par eux GAT, porte, FRETUM GADITANUM, parceque c'étoit la porte des deux mers. On les voit ensuite porter leur commerce en Crète; établir sur le mont Ida le culte des Druides. s'emparer de l'île de Chypre et l'appeler Si-THIUM du nom de la capitale de leur patrie. De là ils passent en Egypte, pays marécageux, exposé aux caprices du Nil. C'est dans cette contrée, dont le sol ressembloit à leur terre natale, que leur génie a énfanté des prodiges qui ont passé pour des miracles dans l'ancien monde.....

(Ici l'auteur a cessé . . . . ! Mais les conférences nombreuses que nous avons eues avec lui , nous ont pénétré des ses idées , que nous allons essayer de rendre).

Là ils ont creusé le Mæris, coupé de superbes canaux, élevé ces pyramides qui étonnent encore les voyageurs; bâti la fameuse Thèbes. Là ils ont transplanté, propagé leur théogonie, leur morale, leurs institutions civiles, leurs mystères sacrés et ce redoutable tribunal dont les rois mêmes craignoient les austères, les équitables jugemens. De l'égypte ils pénétrèrent en Asie, ils parcoururent aussi les côtes de la méditerranée; enfin ils répandirent leurs lumières sur l'univers alors connu. Ils laissèrent sur tous les points des traces de leurs arts, de leur sagesse et de leur langue. Car les divers peuples adoptèrent, avec les nouvelles idées, les expressions nouvelles pour eux qui les peignoient chez nos ancêtres. Une des plus heureuses conceptions de la sagesse humaine a été de rattacher le ciel à la terre et d'unir les loix politiques aux loix religieuses. Ce moyen dont les hommes ont abusé en se dépravant, ne pouvoit avoir de danger dans

l'enfance du monde. Il avoit pour but, de convaincre l'homme de l'intérêt que la divinité prenoit à sa destinée et de la reconnoissance qu'il devoit en témoigner continuellement à la divinité. On le démontroit aussi aux esprits les plus grossiers par l'analogie qui existe entre le cours des astres et la fécondité de la terre; aux esprits plus éclairés, par ce que la morale a de plus pur et de plus sublime. Cicéron nous en donne un exemple frappant dans le beau songe de Scipion, où l'illustre orateur fait parler si dignement le guerrier illustre. Là à travers une physique erronnée qui étoit celle de son temps, il déploie une morale parfaite, qui est celle de tous les siècles et surtout des premiers ages du monde. Le vertueux africain recommande, dans ce songe, à son digne petit-fils, le respect pour la divinité, le dogme de l'immortalité de l'Ame, l'amour ardent de la patrie, la résignation aux maux attachés à la condition humaine, la contemplation de l'univers et la reconnoissance envers son créateur (1). Il donne aux astres principaux le caractère qu'on leur donnoit dans la

<sup>(1)....</sup> Sed sic, Scipio, ut avus hic tuus, ut ego, qui te genui, Justitiam cole et pietatem: que, cum sit magna in parentibus, et propinquis, tum in patria maxima est: ea vita, via est in cælum, et in hunc cætum eorum, qui jam vixerunt, et corpore laxati, illum incolunt locum, quem vides.... et plus loin.... et sic habeto non esse

### 266 République des Champs Élysées.

théogonie élysienne; enfin ce songe est une belle et ingénieuse description du spectacle qui accompagnoit les mystères de l'initiation et des principes religieux et moraux que l'on enseignoit aux initiés dans les champs élysées. Or ces champs élysées, ces îles des hyperboréens, cette atlantide, cet enfer, ces lieux saints par excellence, étoient situés aux extrémités de la terre, sous le 50° degré de latitude, et c'est dans ce gouvernement respectable que l'on trouvoit dans toute sa vigueur la maxime sublime par laquelle nous ne pouvons mieux faire que de terminer cet ouvrage: COLE JUSTITIAM ET PIETATEM.

Fin du troisième et dernier volume.

Note de l'édiseur.

TB MORTALEM SED CORPUS HOC. Ciceronis somnium Scipionis.

Bornont ici les citations, car les lecteurs, qui connoissent ce songe saisiront aisément tous les points de contact qu'il a avec le système de Mr. de Grave.

# TABLE DES CHAPITRES

CONTENUS DANS CE TROISIÈME VOLUME.

| Origine de la civilisation des Atlantes pag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . I.          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| D'Atlas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.            |
| De Saturne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.           |
| Origine civile des Germains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.           |
| De Mannus, Manas, fondateur des germains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.           |
| Man. 20. Men. 21. Min. ib. Mon. ib. Mun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Des premières divisions du temps et de lour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | no-           |
| menclature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.           |
| Origine de la semaine : nomenclature des jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _             |
| Du Samedi, SATURDAG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37.           |
| Du Dimanche, Sondag, jour du Soleil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38.           |
| the control of the co | ibid.         |
| Mardi, Dingsdag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39.           |
| Mercredi, Woensdag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43.           |
| Jeudi, Donderdag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44.           |
| Vendredi, Vaydag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48.           |
| Suite du systême hebdomadaire : son institution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |
| gardée comme divine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Les Jours de la Semaine divinisés. Noms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | des           |
| Planètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60.           |
| SATURNE, Samedi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62.           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibi <b>d.</b> |
| Mercure, Mercredi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64.           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibid.         |
| V ENUS, Vendredi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65.           |
| Conclusion de nos réflexions sur la semaine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.           |
| Le Zodiaque, étymologie du mot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69.           |

# TABLE DES CHAPITRES.

| La Balance.                                     | 71.    |
|-------------------------------------------------|--------|
| Du Scorpion.                                    | 74-    |
| Du Sagittaire.                                  | 76.    |
| Du Capricorne.                                  | 80.    |
| Du Verseau.                                     | 82.    |
| Des Poissons.                                   | 85.    |
| Du Bélier.                                      | 87.    |
| Du Taureau.                                     | 93.    |
| Des Gémeaux.                                    | 94.    |
| Du Cancer, Ecrevisse.                           | 97-    |
| Du Lion.                                        | 100.   |
| Du signe de la Vierge.                          | 102.   |
| De la Sphère et des Constellations.             | 113.   |
| Du. Panthéon.                                   | 120.   |
| Du Thoth des Egyptiens.                         | 130.   |
| De la Langue teutone.                           | 166.   |
| De l'art d'Ecrire.                              | 173.   |
| De l'Arithmétique.                              | 174.   |
| De la Géometrie : du systême métrique des anci  | iens ; |
| dimension de la Circonférence de la Terre.      | 178.   |
| De Dieu.                                        | 186.   |
| Du Sacrifice de la Messe : étymologie du nom.   | 195.   |
| Du Gui de Chêne, de la Sanctification du        | Ma-    |
| riage, origine du mot MARIER.                   | 199.   |
| Des Druides ; étymologie de ce terme : leur nom | pri-   |
| mitif: origine des villes de Bruges et de Gand. | 209.   |
| De Westminster et de Londres; leur origine.     | 218.   |
| De Paris.                                       | 222.   |
| De l'initiation aux mystères.                   | 234.   |
| Conclusion: songe de Scipion.                   | 260.   |

## TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS CE TROISIEME VOLUME.



#### A.

ABITE PROFABI, éton le cri pour écarter les profanes du sanctuaire lorsqu'on commencur se ceremone de l'mitiation, p. 254. Signification du mon sous en magne sacrée, ibid.

Abrabam a planté uve foré: dans laquelle il a moogue le sons du Dieu éternel, p. 221. La partie de ce partiencie eure Ur Chaldaorum, p. 222.

Adam, selon Schrieckius en le même que Austimou, somme créé de terre, aerde, p. 167. Ce nom Adam, coppe l'écriture, n'étoit pas celu d'un seul nouveu, mai. Se toute l'espèce humaine primiure, p. 169. Centre ne son d'un peuple à cheveux roux, p. 175.

Adam le parriarche éton le premier propiére, p. 100 f. et lui qui a prédix la destruction de monde par e sociéga ibid.

Adel on Attel en devenu rytotopne du mor vouver et gran quoi, p. 8. Sentiment de ll'acuter : exercisione en mar : 4 sujet, p. 9 Heiwaderm Innon et lan vette se acute : d Adelaer, p. 117. Voyez au e.

Adler, night, view de duci, p. 3, se son en serven : a. blême d'dilai, wil. L' par conorgent ! culonie to ! L. gine de la sobieme, wild.

Agapet des premient einetiene versiener surgice som e miss esprit que les repat francisco et eyu.

Agathor (10), terms on you pur to your o and

III.

des pirates, p. 141. Sur quoi ils appuient leur opinion, ibid. On ne peut concilier ce sentiment avec l'idée que les anciens nous donnent du caractère des Argonautes et des détails de leur expédition, p. 142. Encore moins par leur dévotion et autres exercices de religion pendant leur voyage, ibid. Le desir de s'instruire étoit le but de leur expédition, ibid. et p. 145. Les Argonautes portoient le nom de Minnéens, p. 143. Ce nom dénote une qualité bien intéressante, ibid. Leur expédition est l'ère scientifique des grecs, p. 146. Ils ont prolongé leur voyage jusqu'au séjour de Circé, p. 147 - 148. Route qu'on suppose qu'ils auront prise pour passer dans la mer septentrionale, ibid. Leur vaisseau est le seul qui ait passé librement et impunément devant Scylla et Charybde, p. 148. A quoi l'on doit attribuer ce bonheur, ibid.

- Argonautiques, ce poëme porte le nom d'Orphée, p. 147.
- Arminius étoit le nom du général qui a détruit les trois légions romaines de Varus sous Auguste, p. 136.
- Arts et Sciences, pourquoi concentrés dans le nombre neuf, p. 175.
- Arya, nom que les Syriens donnent au signe du Lion, p. 101. Etymologie de ce mot, ibid.
- As ou Az, étoit chez les Germains le nom de l'être suprême comme principe unitaire de tout, p. 16-238. C'est le nom de Dieu dans la langue élysienne, p. 172-187. Expression sublime de ce monosyllabe, ibid.
- Astres, sous certains rapports pouvoient être envisagés comme des êtres immortels, p. 124. lls sont appelés theoi, et pourquoi, p. 154. Platon les appelle les instrumens du temps, organa temporis; ibid.
- Astrologie est la connoissance de l'influence des mouvemens célestes sur se monde sublunaire, p. 7. L'astrologie judiciaire a remplacé la morale pour égarer le peuple, ibid.
- Astrologue, est un philosophe législateur, p. 7. L'opinion des astrologues sur la fin des générations, p. 165. Ils attri-

buoient aux astres une influence province et moties sur les destinées du monde subjunant, 20:4.

Astronome n'est qu'un simple marait. \$ 7.

Astronomie est la convoissance des iurs que sie , 3 %.

At, signifie père, p. 16.

Athot, they les trypiens their in mome upe tweets in to. tat chez les germains, 7. 12

Atland, dénote un pays mountes. 1 5

Atlantes, Diodore donne des genaus wer en peupe, unur en et origine civile, p. 1. Uranne, mar pressure es m. 2,400 à mener une vie douce et conforme à se constité insection p. 2. Ils sont les premiers pulcissiques manufactues se Punivers, p. 7. On les a regarde se une muy unum m pères de la contingrapine et se se serversion ; prêtre de Sais racome a boior seus anacom se as pisones are de leur pays, p. 160. Leatet with the survey of the at a second d'après des loix france sur une comme pour une m superbe temple au comte se press, tore form ser et. s'assemblishem that is unabs so a la religion of ord someous duty is proved for more pristing and army série de sietiete. S. 201 fatelles as we was put plus al. grande deprevation , told let up you got at any or a Pierra, p. 192 le recenteme à june les et en le ju de la pairie, volon acome. y ey.

Allas est it with the manifest for a some grand activities to everyour as eye. . . . . . fable to telephone provide a fact on the spirit consist se the very a war full an anythere. OF BOX BOOKER SECTION IS A REAL OF THE PARTY. Comment to the above in print your, CR september seas of the one of the seasons. Allique, remember to thought also would P. 42.

Aune, till, separe, is everyone to the dutility the growing before the more conserver of Auteurs romains, on doit faire pen de cas de ce qu'ils disent des mœurs et des mystères de nos pères, p. 208.

Automne, est la saison de la culture des fruits en épis, AREN VRUCHTEN, p. 32 Il est appelé berfst, berfs-tyd, nom qui veut dire temps de labours, ibid. Son étymologie, ibid.

B.

BACCHUS a reçu le nom de LIBRE, liber pater, et pourquoi, p. 49. Cérémonie de sa commémoration rapportée par St. Clément d'Alexandrie, p. 254.

Baef misse, S. Bavon, en Flandre est la fête de l'automne, P. 35.

Beilly concilie l'opinion des anciens, touchant les dissérentes mesures de la grandeur de la terre, p. 182. L'opinion sur laquelle il se fonde, quand il dit que la Coudée seroit devenu la mesure primitive et commune, n'est pas admissible, p. 185.

Belance, septième signe du zodiaque, originairement le premier, p. 71. Nature et but de ce signe, p. 72. Elle est le symbole de la justice, ibid. On annonçoit par ce signe l'activité des tribunaux et l'empire de la justice, ibid. On s'est imaginé que la Balance indiquoit l'égalité des jours et des nuits, et apnonçoit l'équinoxe, p. 73. Erreur de cette

opinion, ibid. Naître sous ce signe est un heureux horos-

Bara mot employé en hébreu dans l'écriture pour désigner Créavit, p. 171. Ce mot bara est emprunté du flamand baren, et pourquoi; ibid.

Besdes, étoient les prêtres de l'église gauloise, p. 209.

cope dans la science des astrologues, p. 74-

Baren, mot flamand qui signifie produire, engendrer, p. 171. Bateliers, leur corps est distingué en schippers et en matro-

sen, p. 229, en note. Bath, voyez caux de bath.

Bendrier d'Hercule, orné de la représentation de différens animaux féroces, p. 77. L'ours s'y trouvoit à la tête, ivid.

Berschen , voyez birnez.

Becadana en le tire que Sorvette Becada a nome : ve ouvrage sur l'étymologie de a songue mome : 16. L. qu'il raconte pour prouver que rette magne 1: pour se altérée, ibid.

Beets, ours, éton le mon des quares premier officier le 2. Flandre, p. 78. Lis portueur cans mini relations à agress d'un ours, ibid. U'ul ce men mu en veux en ce

Bellier, premier signe in zonimine, whose vessers e experime, p. 87. But qu'on a voine incluse for the progressive de to there for the transport financials, domina agreement de toute e not province to the Cet usage s'est perpetué mont a son tout and a la conde cet usage, which has arisine our transport a mor a visigne dans le mon al-named, p. 32. Lymphoge is not Bellier, ibid.

Bel-bammel, signific meuton à vouvette. ; y. L'incorp. de ce mot, itid.

Bell-whiter en anglois, signific mouten a serverie ; y.
Etymologie de ce mor, ii.d.

Bersa en suédois, signific chairer, ; 🤫

Bersarii signifie chancuri, t 77 / www en nous / unes BER, ours, ibid. Les consecut: we the ser france, appeloient bersarii.

Boulevards est un terme tennet qui inclinit in l' a ma p. 233.

Bracklanden , terres en primerer: on < or since en en en pendant une ou pinnerer: anner: 3 %,

Brackmanner, lent dutting up a stephen as more ; .:
Elle paroli conforme an erry men and

Bruger; cette ville kon en par a par ar que o su mano, tères érigés sur les léina se com su popul y ac.

Buchstab, BATON, terme dont les allemands se servent pour exprimer lettre ou alphabet, p. 274.

Busbeck, pendant son ambassade à Constantinople, rapporte qu'il a entendu des députés d'un canton de la Crimée dont la langue étoit, quant au fond, la même que la langue belge, p. 150. Des lexicographes allemands ont donné à ce dialecte particulier le nom de précopien; ibid.

C.

Cam, selon l'écriture, est émigré d'occident en orient, p. 169. Ce qu'il faut inférer de la, ibid.

Calendrier, a été primitivement réglé sur la course du soleil pour tout ce qui a rapport à l'agriculture et autres influences physiques, p. 29. Et sur la course périodique de la lune pour tout ce qui a rapport au commerce social et des affaires courantes tant civiles que politiques et religieuses, p. 29 et 30. Le calendrier romain est très-avantageux aux agricultenrs, p. 31.

Cancer, ECREVASSE, quatrième signe du zodiaque, originairement le dixième, p. 97. Il est le signe du solstice d'été, p. 98. Pourquoi l'on a donné à cette position le nom de splstice, ibid. Explication de la nature de ce signe, ibid. Remarque de Macrobe à ce sujet, ibid. Le Cancer comme poisson, servoit aussi de signe pour la teprise de la pêche d'été, p. 99 Pourquoi l'on a fait choix d'une Ecrévisse pour marquer le départ du Soleil, ibid.

Capricorne, dixième signe du zodiaque, originairement le quatrième, p. 80. Motif qui a suggéré l'idée de désigner ce phénomène céleste par la figure d'un bouc ou d'une chêvre, ibid. Ce signe astronomique marque le retour du soleil, p. 81. Il annonce l'ouverture de la pêche d'hiver, ibid. et p. 99. Il commence la saison d'hiver, ibid.

Caractères runiques, ont pour élément de lignes perpendiculaires, en forme de steles, STYLEN, colonnes, p. 173.

Careme, est un temps consacré à l'abstinence et aux exercices

<del>-</del> -

4

A temporal to the second of MODEL SC TOME, TO A TOWN B. DEE THEFT HATELLY familieri e . fam 1 -Lamere ... . . . Carrier and . 10-т..... و المساملة المساملة المسائلة Trans. It was State of the contract of the Come is the ... Time in the second Edming a com-ي يا يا يوه Course Flore = ساري يو پياريان Catalogue and and a Kin The same. Parts in the land Carada Sere Entit Min and and F-277-27 Committee . . . . Calaria es es a ... F 2: Cratter and the term of the والمستحدد والأعطا

- Chasser ne veut pas dire tuer, mais faire fuir, p. 79.
- Chêne, étoit l'arbre sacré parmi les Draides, p. 202. Ses branches se méloient dans tous les sacrifices, ibid. Cet arbre étoit spécialement consacré à Jupiter, p. 206. Le chêne étoit l'emblème de l'arbre de vie, p. 207.
- Chien est le nom qu'on a donné à la plus brillante des étoiles, p. 117. Les grecs la nommoient Sirius; ibid. Le lever du Chien annoncoit le débordement du Nil, ibid.
- Chiffres, pourquoi leurs caractères simples sont bornés au nombre neuf, p. 175. Le chiffre 1, dans le nombre dix (10), désigne Dieu, p. 176.
- Chod, choda, mot par lequel les persans exprimoient la divinité, p. 187.
- Chronos, le temps qui se rapporte à l'agriculture, nom qu'on donnoit à Saturne, p. 12. Ce temps, c'est l'année solaire, ibid. Etymologie du mot chronos; ibid. Chronos, Saturne, temps périodique, peut passer pour être le petit-fils de Theos, p. 123.
- Cicéron parle avec vénération de la célébration des mystères, p. 238. But moral du songe de Scipion, p. 265.
- Ciel sous certains rapports peut être envisagé comme un être immortel, p. 124.
- Cimbres, habitans des bords de l'océan septentrional étoient appelés Larrons, et pourquoi, p. 141.
- Cinq, nombre simple au delà duquel plusieurs peuplades en Afrique et en Amérique ne savent pas compter, p. 174.
- Circé, sa demeure étoit un des chefs-lieux du pays des Atlantes, p. 148. Cette demeure a été visitée par les Argonautes, ibid.
- Cité, nom de l'île de la Seine où étoit le chef-lieu de la peuplade parisienne, p. 226-231. Pourquoi l'on a fondé sur ce local la première église de Paris, p. 231.
- Clément d'Alexandrie (St.) rapporte la cérémonie de la commémoration de Bacchus, p. 254. Il la trouve absurde, ibid. Elle n'est qu'une image commémorative; ibid.

Clergé régulier, celui qui se détache entièrement du monde par des vœux, p. 162.

Clergé séculier, celui qui reste dans la société des hommes, p. 162.

Climat, étymologie de ce mot, p. 114.

Code zodiacal, est le régulateur de la vie sociale, p. 237.

Colchide, le peuple de cette contrée n'étoit qu'une colonie du pays du Bas-Rhin, p. 149.

Colonne atlantique, son rapprochement avec les colonnes du patriarche Seth, et pourquoi, p. 160.

Communier veut dire se présenter à la table du Seigneur, p. 198.

Comunion religiouse, expression dérivée des repas fraternels, p. 162-197. Sa signification, ibid.

Conclusion, et but moral de cet ouvrage, p. 260 et suiv.

Conjuges, nom qu'on donne aux époux, et pourquoi, p. 202. Sens moial de ce nom, p. 203.

Constellations, ce qui a contribué à faire oublier leur nature, p. 116. En perdant leur connoissance on a perdu aussi le sens du mot, *ibid*. Ce qu'on entend par le système primitif des constellations, *ibid*.

Constitution domestique, de sa bonté dépend la bonté d'une constitution politique, p. 199.

Cornes servoient anciennement de vases, pour boire, p. 83.

Coudées, on évalue la circonférence de la terre à 72,000,000. coudées, p. 184.

Couronne, est l'embléme de la souveraineté sans terme, p. 12.

Cours de la justice s'ouvroit simultanément avec le cours de l'agriculture, p. 72.

Creation du monde moral, signifie la civilisation des peuples.

p. 236. Elle étoit modelée sur la formation de l'univers, ibid.

Création du monde, ce que les perses et les étrusques en disent dans leur cosmogonie et ce qu'on en lit dans la

Génése, p. 56-57. La manière d'entendre le texte sacré sur l'origine da monde, peut seule faire cesser toutes disputes, p. 172.

Crétois, dans leur théologie ils donnent à Uranus pour femme la princesse Ghé, et pour fils le Dieu du temps, p. 3.

Croissant, les prêtresses l'avoient adopté pour leurs armes, p. 102.

Culte mystique; d'où est née la variété d'opinions sur sa nature, p. 240.

Calte primitif, aura eu directement pour objets les choses sacrées, figurées dans le firmament; ensuite les astres et les constellations qui en étoient les images, p. 124. Dans les siècles de ténèbres il aura été adressé au ciel même et aux corps célestes, ibid.

Cultivateurs en égypte étoient chargés de la destruction des animaux nuisibles, p. 76.

Cycle chronologique de 600 et de 3600 ans, se retrouve chez les chaldéens, p 152. Le premier composé de 20 générations, a reçu le nom de Nère, le second composé de six Nères ou 120 générations, a été nommé Sare, p. 153. La grande révolution de 600 ans étoit connue des patriarches avant le déluge, selon Flave Josephe, p. 155-156. Il paroît même qu'on en ait fait usage pour la chronologie sacrée, p. 156. Cette grande année de 600 ans a été regardée dans les temps anciens comme le Neros des chaldéens, ibid. Cassini a considéré ce cycle comme luni-solaire, ibid.

### D,

DADOUQUE, c'étoit un prêtre qui portoit un flambeau pour éclairer la scène dans les fêtes éleusinnes, p. 243.

Dag-wand, signifie une portion de terrain qu'on peut labourer en un jour, p. 180. Quatre de ces mesures font un bonnier, ibid.

- Décalogue des hébreux éroit gravé sur des mbles de anarbre, p. 140.
- Décimal (système), pourquoi les élysiens l'em préféré au système duodécimal, p. 177.
- Déluge a commencé à la six-centième année de Noë, p. 167.

  Observation qui en résulte, ibid. Il a cessé le primier jour du premier mois de la première année survante, ibid. Ces deux dates ne sont pas l'effet du hasard, ibid. On l'a appellé sont villet, déluge du péché, et pourquoi, p. 159-
- Demagogos est le gouvernant d'un peuple, p. 27. C'est le même que manas, ibid. Etymologie de ce mot, ibid.
- Demetrius officier de marine, raconte à Tibère les prodiges qu'il a vu pendant son voyage aux îles britanuiques, p. 248. Ce récit est regardé comme fabuleux, et pourquoi, p. 250. Raisons qui prouvent qui ce récit est véritable, ibid.
- Demetrius Pharius, voyez Pharius.
- Demiourgos, veut dire législateur d'un peuple, p. 27. C'est le même que Teitson; ibid. Etymologie de ce mot, ibid. Demiourgos a été toujours pris pour le créateur du monde physique au lieu de le prendre pour le monde moral, et pourquoi, ibid. et p. 236.
- Demos signifie une troupe d'hommes réunis en société politique, p. 27 28. Le mot Germains présente la même signification, p. 28.
- Denis (St.), patron de la France, ne doit pas être confondu avec Denis Aréopagite d'Athènes, p. 233.
- Descente aux Eufers, quel en étoit le fond et le but, p. 242.

  Réflexions sur la descente aux Enfers du divin fondateur
  de la religion chrétienne, p. 244. Prodiges qui ont accompagné cette descente, ibid. et p. 245. Mystères qui ont
  été révélés par cette descente, ibid. et p. 246.
- Diane étoit la déesse de la chasse, p. 79. On lui a affecté le signe du Sagittaire, ibid.
- Dieu, son titre God, Bon, exprime la nature de sa providence, p. 16. Sa gloire est annoncée dans tout et par-tout

p. 125. Son existence se découvre jusques dans les objets les plus imperceptibles, ibid. Dieu est représenté comme le principe et la fin de toutes choses dans le langage numérique comme dans le langage alphabétique, p. 176. La haute idée qu'en avoient les anciens, p. 186. Il est non-seulement le chef de l'univers, mais il en est aussi le créateur, ibid. Dieu est infini comme pere ou createur du temps, ibid. Il est unique, p. 187. Il est le principe et le complément de tont, ibid. Le nom Az exprime toutes ces qualités, ibid. Il est souverainement bon; ibid. Cette qualité est exprimée par le mot God qui signifie Bon, ibid. Il est aussi souverainement juste, p. 188. Le terme God, Bon, inspire, dans l'esprit de l'homme, l'amour et la crante de Dieu, ibid. Les Persans, dans leur théologie, expriment God par Chod, Choda; ibid. Les Grecs l'exprimoient par le mot to Agathon; ibid. Sentiment élevé qu'en avoit Platon, p. 189. Dieu est essentiellement miséricordieux, p. 194.

Dieux de la mythologie ne sont que des choses utiles et salutaires mêmes p. 66. Ces choses ou objets d'utilité ont été personnifiés et divinisés, ibid. et p. 67.

Dimanche, voyez Sondag.

Dinge-dag, terme de barreau en plein usage au conseil en Flandre, pour exprimer le jour servant au plaids, p. 40.

Dingsdag, (Mardi) quatrième jour de la semaine étoit consacré à la justice, et pourquoi, p. 39. Etymologie de son nom Dings dag, p. 40.

Diodore de Sicile fait l'éloge des mystères de Samothrace, p. 239.

Dissendag ou Dyssendag, est le même que Dingsdag, (Mardi)
p. 40. Ce mot a la même signification que TWIST-DAG,
jour de contention, de dissention, ou de dispute; ibid.
Etymologie de ce nom, ibid.

Divinité, voyez Dieu.

Dix, nombre auquel la première série a été bornée, p. 174.
Pourquoi ce nombre est exprimé par deux caractères.

p. 175. Par ce munder dir on a voulu représenter l'être suprime, p. 176. En pourques, ilid.

Legent I'm then semperar et remandersteur dans la vie future en la bane de la sume religion, p. 240. Ce dogme est un myseure, et pruripina, mad. Ces hautes vérités ont été ensempers par la primission, illid. et p. 242.

Drigs, see menine. pour messire, a été prise d'un nombre de grants piaces a citte les sess des autres, p. 180.

Desderieg, Jerre, anteme pour de la semaine, p. 46. pourquoi aussi appeire, sittle E-ymologie de ce nom, ibid. Les angiois le nomment Taons-Day, jour de Toor, p. 47. Etymologie de ce nom, sittl.

Denze, ce nombre a été rendu sucré par les loix zodiacales, p. 112.

Draides enseignoires l'extraîne de la surface du globe, p. 182. Ils choisissoient des écrèts de chênes pour sanctuaires de leur culte, p. 222. L's étosent les pontifes de l'église gauloise, p. 209. Etymologie de leur nom, p. 210. Leur nom primitif étoit Maga, p. 211. Les Druides enseignoient l'histoire-naturelle, iiid. La connoissance de la nature leur tenoit lieu de regle et d'inspiration, ibid. Ils étoient logés au sein des forêts sacrées, p. 214. Ils y méditoient les constellations, ibid. Les chefs-lieux de leurs résidences étoient nommées Manster, p. 215.

Dyssender, voyer Dissender.

## E.

EAUX DE BATH, sont appelés dans l'itinéraire d'Antonin aqua solis, et pourquoi, p. 219.

Ecclésiastiques, étymologie de ce mot, p. 210.

Ecrire sur des pierres, c'étoit graver, greffer, p. 137.

Ecriture, l'invention de cet art est due au génie du peuple élysien, p. 173. Tous les anciens peuples ont eu deux sortes d'écritures, l'une sacrée, l'autre civile, p. 174.

Ecriture civile, consistant en caractères courans a été postés en grèce par les phéniciens, p. 174.

Ecriture runique, étoit consacrée à l'usage du culte et des mystères de la religion, p. 174.

Esk, nom qu'a conservé le lieu où étoit une forêt sacrée de chénes, p. 214.

Eckhoute, QUERCETUM, forêt de chênes, étoit le nom d'une abbaye au milieu de Bruges, p. 217. Et le nom d'un canton de la ville de Gand au quartier de S. Pierre, ibid.

Eeth, dans les langues du nord signifie Isthme, p. 227.

Egalité ou la mort, cri meurtrier très-ancien, p. 256. Reparoit de temps en temps dans les commotions révolutionaires, ibid.

Eglise ancienne, dans quel sens on peut dire qu'elle étoit. bâtie sur une roche ou sur une base de pierres, p. 140.

Eglises chrétiennes ont été bâties au milieu des cimétières, et pourquoi, p. 243.

Ehe ou Ee est le nom que les belges donpoient au mariage, p. 208. Maintenant on l'appelle TRAUWE, foi, fidélité; ibid.

Eleusis, son sanctuaire passoit pour le grand temple de la grèce, p. 234. Opinions sur l'origine du mot eleusis; ibid. et p. 235.

Eleusinnes (fêtes) se célébroient à Athènes en l'honneur de Cères, p. 42. Opinions différentes sur le but de leur institution, p. 235-236. Ces fêtes duroient neuf jours, et pourquoi, p. 240. Les grecs ont altéré le but primitif de ces saintes institutions, ibid. La scène dans ces fêtes étoit éclairée par la lueur d'un flambeau que portoit un Dadouque, p. 243.

Elle, ou belle, est le nom de l'instrument avec lequel on mesure, en françois aune, p. 178. C'est aussi le nom du bras; ibid.

Elle-bog, signifie la coudée, p. 178.

Elle-maet ou helle mact, signifie mesure de Helland, mesuré du pays Elysien, p. 178.

Elusium campum, terme dont Homère se sert pour indiquer le site des champs élysées, p. 235.

Enfer étoit un des chefs-lieux du pays des Atlantes, p. 148. Cette demeure a été visitée par les Argonautes, ibid.

Equinoxial, nom du principal cercle de la sphère, qui sépare le ciel en deux hémisphères égaux, p. 113. Ce terme indique l'égalité des nuits et des jours, ibid. Remarque sur le mot équinoxe; ibid.

Er, vieux verbe qui signifie courir, p. 154. Ce mot facinemère s'écrit avec quatre différentes voyelles, p. 155. Quelles sont les diverses sections du temps qui en dérivent, ibid. Ten Kate présume qu'elles se rapportent à la première vie civile de nos ayeux, ibid.

Ere est une section du temps, p. 154. Etymologie de ce mot, ibid. Il n'est applicable qu'à des portions du temps, ibid.

Erfon, terme veilli qui signifie labourer la terre, p. 32.

Ermès, pris par les grecs pour Thoth, doit être interprété par le mot Mercure, p. 135. Jablonski donne l'étymologie de ce mot, ibid. Ermès pourroit bien être le Ermin des Germains, ibid. Censorin donne à l'Ermès de l'Egypte le nom d'Arminon; ibid.

Ermès ou Hermès est un nom propre connu même dans nos catalogues des saints, note p. 136.

Ermès trismegistus, c'est-à-dire trois fois grand, étoit le titre qu'on donnoit à Thoth, p. 134. qu'elle en étoit la raison, ibid.

Ermin étoit un idole qu'on adoroit encore en Allemagne du temps de Charlemagne, p. 135. Il pourroit bien être le même que l'Ermès des égyptiens, ibid. Il avoit sa colonne comme lui, ibid. De la son nom de ERMIN SUL, colonne d'Ermin; ibid. Comment Ermin étoit représenté, ibid.

Ett, c'est pendant cette saison qu'on requeille le fruit des travaux champêtres, p. 33. On lui a donné le nom de sommer, ou sommer-tyd, qui veut dire temps de récolte; ibid,

# TABLE

XVIII

Etoiles isolees, on leur donnoit des noms symboliques marquans, quand elles étoient remarquables par leur grandeur . et leur éclat, p. 117.

Etrusques ou Toscans évaluent chacun des six temps de la création du monde à mille ans, p. 56.

Eucharistiques, c'est à-dire des actions de graces, en parlant des premiers sacrifices, p. 190. Excommunication étoit dans le premier âge la censure la plus redoutable des mœurs, p. 192.

# F.

FAMILLE CÉLESTE, ou dieux de la mythologie, a éu quatre générations, p. 67. Faulz de Saturne n'étoit pas l'embleme de la destruction,

mais de la coupe des grains ou de la moisson, p. 31.

Februarius signifie mois de purification, p. 86. · Festins, voyez repas fraternels.

: Fêtes du printemps, ont été de tout temps les plus riantes ... de l'année, p. 90. Les romains les appeloient Hilaries par

excellence, ibid. Les anciennes fêtes ou temps consacrés aux récréations avoient toujours la religion pour principe . :p. 105. Servoient à jetter les semences de la piété et de la

vertu, ibid. · Flamend , voyez langue flamande.

, Flavus Rhadamantus, veut dire Radman à cheveux roux. p. 170.

Horets de chênes étoient les sanctuaires des Druides, p. 202. On va célébre l'office divin jusqu'au temps du christianisme.

.. p. 213. De la plusieurs lieux ont conservé le nom de Hour. foret, et de EEK., chene, p. 214: .... Forets sacrées, on a remarque que leur culte a été universel. p. 221. Abraham a planté une forêt dans laquelle il a invor qué le nom du Dien éternel, ibid.

: Fouillé (Mr.) expert cultivareur, a laissé des observations La sur les moutons pour en perfectionner l'espèce, p. 89.

Franc-maçannerie, son secret est semblible à celui que convroient les anciens mystères, p. 254.

Frateruité ou la mort, cri meurtrier très-ancien, p. 256. Reparoit de temps en temps dans les commotions révolutionnaires, ibid.

Frayer, vryen, est le nom qu'on donne à l'amour des poissons, et pourquoi, p. 49.

Freya étoit le nom de la semme d'Odin dieu des Scandinaves, p. 51. D'où l'on fait dériver ce mot, ibid.

Ğ.

Gilattie, ou Galaxie, vrai nom de la voie lactée, indique la gaule, patrie d'Atlas, p. 11. Ce nom fait voir que le tableau céleste appartient au pays des Druides, ibid. et p. 116.

Gand, cette ville doit en partie son origine à des monastères érigés sur les débris de ceux des payens, p. 216.

Ganymède, est l'échanson du ciel, p. 83. Le signe du Verseau a été nommé Ganymède; ibid.

Gau est le nom d'une grande mesure itinéraire chez les Indiens, p. 183.

Gaulois se marioient tard, et pourquoi, p. 209. Les belles paroles étoient chez eux du plus grand poids, p. 257,

Gau-mate, géomate, GÉOMÉTRIE, sont identiques, p. 183.

Geermannen, ou Gaermannen, p. 28. Voyez Germains.

Gémedux, le troisième signe du zodiaque, otiginairement le neuvième, p. 94. Ce signe a été consacré à l'hymen, ibid. Les Gémeaux sont l'embléme du couple conjugal, ibid. Chez les Indiens les Gémeaux sont de sexe différent, p. 95. Pourquoi ils sont traités de Gémeaux, ibid. La femelle des Gémeaux chez les Indiens est figurée jouant de la guitarre, p. 97. Apollon, dieu de la musique, préside à ce signe, ibid.

Généalogie des hommes, d'où est venu l'usage de la figurer par un arbre, p. 207.

Génération, signific aussi siècle, ou génération, p. 159-162.
Génération est la production d'un être générateur, p. 171.

Génération de l'homme, ne s'étend communément qu'à trente aus, p. 151. Elle a été adoptée pour la première période chronologique, p. 151. Vingt générations ou 600 aus ont reçu le nom de nère, p. 152. Six nères ou 120 générations ont reçu le nom de sare, qui étoit la grande année, ibid. On compte dix générations de patriarches avant le déluge, p. 180. Application de cette particularité qu'on peut faire au gouvernement des Atlantes, ibid.

Génèss (la) borne chacun des six temps de la création du monde à un jour, p. 56. Livre de la Génèse veut dire livre des générations, p. 157.

Géométrie, n'est pas un terme primitivement grec., p. 183. Etymologie de ce mot, *ibid*. Elle doit sa naissance à l'introduction de l'agriculture, p. 185.

Germains n'adoroient point le temps, p. 16. Hs n'avoient point des sentimens hétérodoxes sur le dogme de la divinité, ils avoient plusieurs termes pour exprimer son essence, ibid. Germains signifie une multitude d'hommes associés, p. 28. Étymologie de ce mot, ibid. Ces peuples se traitoient mutuellement de frères, ibid. et p. 253 La polygamie n'étoit pas en usage parmi eux, p. 209. La loi agraire régnoit chez-eux dans toute sa force, p. 258.

Germanus en latin signifie frère, p. 28.

Ge-tyen, nom que les ministres catholiques donnent à leurs heures canoniques, et pourquoi, p. 122.

Ghé, (la terre) épouse d'Uranus; Saturne est né de leur mariage, au rapport de plusieurs écrivains anciens, p. 3.

Glocken bammel en allemand, signifie mouton à sonnetts, p. 92. Etymologie de ce nom, ibid.

God étoit chez les Germains le titre de l'être suprême pour exprimer la nature de la providence, il signifie bon, p. 16-187.

Goropius Becanus, auteur flamand, a beaucoup écrit sûr l'étymologie de sa langue, p. 167.

- Omnibs amies: "p 15p. Voyer périodes séculaires, sur, quile en siene.
- Complinier, man grac qui signifie, graser des lestres qu des nunes dans la parre va dans le bois, p. 187:
- Green menormonement um diret spiritueli institible cresteur, og menologica die unuas chases, p. 1880.
- Griffons, a'istait une ausse d'hommes donn le timetion était de gander l'or, p. 137. Pouveit absunde qu'un thit Pollieu tier, iliul. C'emisme les hommes les plus savans et les plus respectables de l'amoquité, p. 138. C'évoises des gréfies. dépositaires du méson des sciences, des ares et des incétte tions, iliul.
- Gui de chêre, sa sanciilication religiouse se méloit à toutes les cérémonies du culte des Druides, p. Al. C'étois l'établé. me de la sancification du mariage, itid. et p. 199. Cette sanctification étoit figurée par la bénédiction du gui de chene; iliad. Pline est le seul qui parle de cette cérémonie, p. 200. La amure de mysière se dévoile par les propriétés naturelles de la plante, par la valeur de son nom et les circonstances de la cérémonie, ibid. et suiv. C'ost uno plante rare et peu coquue, p. 201. Description de cette plante, ibid. Comment le gui se reproduit, ibid. Les Druides n'avoient rien de plus sacré que le gui et le chêne sur lequel il maît, p 202. Description des solemnités de sacrifice dont la cérémonie avoit lieu à la sixième lune; ibid. Propriétés du gui de chêne, p. 203 - 205. Etymologie du mot gui, p. 206. Les gaulois regardoient le gui de chine comme un présent du ciel, ibid. La cérémonie et le sacrifice du gui se terminoient par des festins et des divertissemens, p. 208.
- Gutheil ou Guthul, nom teuton dont on se servoit pour 9xprimer la vertu bienfaisante du gui, p. 205. Ce cri étoit
  en usage vers Noël dans quelques cantons d'Allemagne,
  ibid. Cette coutûme a régné longtemps en France, ibid. La
  veille du premier de l'an on chantoit: au gui l'an neuf ; ibid.
  Signification de ce chant, ibid.

# H.

HALLES sont des maisons de vente ou de dépot de l'chosos vénales, p. 230 en note. Etymologie de ce mot, ibid.

Hammel signifie mouton mâle, p 92. Etymologie de ce mot, ibid.

Hanse ou anse, nom. qu'on donnoit à certaines conventions ou unions, voyez tome premier p, 122. Il étoit défendu de naviguer sur la Seine sans être en hanse avec le corps des Nautes au bateliers de Paris, ibid. et p. 233. de ce volume.

Hansen signifie entretenir la bonne union, voyez tome premier p. 122.

Havre, est le premier port de la rivière de la Seine, p. 228. Il signifie port en langue du nord, ibid. Il fut appelé bavre de grace, et pourquoi, p. 232.

Hôbreux ont témoigné une extrême vénération pour le système céleste, et pour les nombres sept et douze, p. 126. Raisons de cette vénération, ibid. On les a accusé à tort de sabisme à cause de leur respect pour le tableau du ciel, p. 128.

Hellé, sœur de Phryxus, s'enfuit avec son frère, montée sur un bélier, à travers les mers de grèce dans la mer noire. p. 143. Explication de cette fable, ibid. On reconnoît dans son nom l'emblème des habitans de la principale cité de la république des Atlantes, ibid.

Helle-maet, voyez Elle-mast.

Hélisiens, HEILIGE, terme qui veut dire médecins, p. 58.

à qui ce nom est donné, et pourquoi, ibid.

Hercule combattit le lion de Nemée avant l'invention des armes, p. 76.

Herfst, est le nom de l'automne, il signifie temps du labour, p. 71.

Herminon, d'après Tacite, étoit le second fils de Mannus, p. 136. Héros, le nom primitif provient de l'acte d'initiation, p. 239.

Hésiode, place Uranus et Ghé à la tête de la famille célesté,
p. 2. Il chante dans sa théogonie la sublime invention du
système planétaire, p. 118 119. Explication de ses expressions, ibid. Il dit qu'à l'extrémité de la terre Atlas soutient
le vaste ciel, p. 161.

Heure exprime toute section du temps quelconque; on appeloit saisons beures, et pourquoi, p. 5. Heure est aussi employé comme distance itinéraire, pour lieue on mille, p. 180. Et pourquoi, ibid. Analogie entre le calcul par heures et la grandeur de la terre, p. 181.

Hiéroglyphes est le nom que les grecs donnoient aux inscripitions mystérieuses des Egyptiens, p. 138. Ce mot veut dire gravures sacrées; ibid. Etymologie de ce mot, ibid.

Manethon les appelle dialecta sacra; ibid.

Hilaries étoit le nom des fêtes riantes que les romains célébroient dans le printemps, p. 90.

Hiver, nom d'une saison de l'année, p. 33. Son nom est WINTER, WINTER-TYD, qui signifie temps de profit, ou d'aquisition, p. 34. Il commence avec le signe du Capricorne, p. 81. Il est annoncé par des fêtes particulières, ibid. C'est le temps de la plus longue nuit, p. 82.

Hoeren, p. 51. Voyez Vrauw.

Hornunc, nom qu'on donne au mois qui répond au signe du Verseau, p. 83. Etymologie de ce mot, ibid. Ce nom a été donné à ce mois parce qu'il étoit consacré aux Bacchanales, ibid.

Hosanna, n'est pas un mot hébreu, p. 90. Il veut dire bantchant; ibid. Son étymologie, ibid.

Hourts, nom des nymphes du paradis de Mahomer, p. 51.

Hout, nom qu'a conservé le lieu où étoit une forèt sacrés,
p. 214.

Hui ou Wei en langue belgique veut dire petit-lait, p. 206.

Hais, ce nombre marque. l'harmonie du ciel dans les huit sphères qui sont toujours en mouvement, p. 175.

I.

Idolatrit, on en accuse injustement les grecs; et-pourquoi, p. 189.

The of I'on détenoit Saturne, sa situation, p. 249. Ce qu'il faut entendre par cette allégorie, ibid.

Ile sainte, située dans la mer Britannique, p. 248.

Bes du Bas-Rhin, sont nommées par Plutarque les îles des génies et des Héros, p. 239-248.

Immortalité est comprée parmi les différens attributs divins, p. 124. N'est accordée qu'aux choses du plus haut intérêt, p. 140.

Inauguration, titre donné à la cérémonie du sacre des princes et des monarques, p. 239.

Initiation; l'origine de son institution se perd dans la nuit du temps, p. 234. Dans le commencement le cérémonial a été simple, ibid. et p. 240. Dans los sanctuaires des initiations les planètes, tracées dans le tableau céleste, y étoient arrangées suivant le rang qu'on leur avoit assigné dans le système hebdomadaire, p. 237. Nature de la doctrine qu'on y enseignoit, p. 238. But de cette pieuse institution, ibid. et p. 242. Idée qu'en avoient Pausanias, Aristote, Cicéron, Isocrate, Aristide, Diodore de Sicile, ibid. et p. 239. L'initiation dans son principe étoit une cérémonie aussi effrayante que lugubre, p. 243. Préparation et noviciat des récipiendaires, ibid. et p. 244. Ce qui avoit lieu quand on commençoit la cérémonie de l'initiation, p. 254.

Initids, on leur exposoit les images des animaux qui forment le système zodiacal, p. 237. Sagesse de ce moyen d'instruction, ibid. Ils n'étoient admis aux mystères que sous la religion du plus grand secret, p. 252. En grèce on condamnoit à mort ceux qui osoient violer le secret, ibid. Pourquoi le secret étoit devenu un besoin, p. 253.

Initier, d'où ce mot tire son origine, p. 239.

Institutions élysiennes sont pour la plupart encore observées, sans qu'on s'en doute, p. 86.

Is, ville célèbre dans la Baie de Douarnenes, p. 226. note (1). Isate prophète, donne au ciel le nom de LIVRE, liber cæli, p. 130.

Isis, cette déesse étoit l'idale des Suèves, p. 226. Elle étoit vénérée sous le symbole d'un navire, ibid.

Isocrate, parle du bonheur d'être admis à l'initiation des mystères, p. 239.

Issa, nom que les Hébreux donnent à la femme, p. 170.

Nous employons cette particule terminative pour changer un nom propre masculin en féminin, ibid.

Issi, village près de Paris, p. 226. Ce motse rapproche sensiblement de celui de Isis, ibid.

Ite missa est, signifie, allez-vous-en, c'est fête, divertissezvous, p. 196.

J.

Jaegen, katsen, CHASSER, ne vent pas dire tuer, mais faire fuir, p. 79.

J'aer, veut dire année et moisson, p. 30-71. Ce nom a été donné à l'année même et sous quel rapport, ibid.

Jans-misse (St.) St. Jean-Buptiste, est la sête de l'été, p. 35. Jardinier, c'est sous cette figure que le Seigneur s'est montré lors de sa resurrection au printemps, p. 33.

Jeudi, Donderdag, étoit le sixième jour de la semaine, p. 45. C'étoit le jour consacré au culte, ibid. Les latins nommoient ce jour dies Jovis, jour de Jupiter, et pourquoi, ibid. Ce jour étoit consacré à Jupiter comme juge suprême, p. 46. Dans les fêtes religieuses du sixième jour on bénissoit le lien du mariage, p. 49.

Juges (les) reprennent partout leurs fonctions aux premiers jours de l'automne, p. 72.

Juin, mois qui répond au signe du Cancer, p. 98. Ce mois

porte dans nos calendriers le nom de brack-maend, qui veut dire mois de repos; ibid.

Junon, présidoit aux mariages légitimes et à la solemnité des noces, p. 50. Le vendredi portoit primitivement le nom de Junon; ibid. Celui de Venus lui aura été substitué dans les siècles de corruption, ibid. Signification du mot Junon, p. 51. Junon présidoit aux accouchemens, p. 54. Elle est l'emblème de la providence, ibid. Et la déesse de la bienfaisance, ibid. Son culte étoit très-étendu, ibid.

Jupiter, est un terme teuton qui rend energiquement l'idée qu'on se forme de la majesté de ce grand dieu, p. 45. Etymologie de ce mot, ibid. Jupiter armé de la foudre étoit l'emblême de la vengeance céleste, p. 46-65. Son mariage avec Junon est l'embleme de l'état conjugal associé à la religion, ou du lien conjugal érigé en sacrement, p. 52. Explication de la fable qui dit que supiter s'est rapproché . de Junon sous la forme d'un Coucou, p. 53. Explication de la fable qui dit que Mercure fut chargé d'inviter les convives aux noces de Jupiter avec Junon; ibid. La planète Jupiter a été consacrée au jeudi, et pourquoi, p. 64. Jupiter passoit pour fils de Saturne, et pourquoi, p. 67. Il est aussi considéré comme chef de la religion, ibid. Comment les deux natures symboliques de Jupiter se trouvent en harmonie, ibid. Jupiter a régné 120 ans; ce qu'on doit entendre par là, ibid. Jupiter résolut de punir le peuple atlante de sa grande dépravation de mœurs, p. 161. Il est dans la mythologie le dieu suprême, p. 186. Etymologie de son nom, ibid. Il se venge des compagnons d'Ulysse à cause de l'impiété qu'ils ont commise dans l'île de Trinacrie, sur les plaintes d'Apollon, p. 219.

#### K.

Katsen, est un ancien mot qui signifie chasser, p. 78. Il ne veut pas dire tuer, mais faire fuir, p. 79. Katten, voyez Catti.

Le-miste, signifie festit Ceglise, p. 197.

Kernmuse, Ned . est is fett de l'hyver, p 35.

Kuiss, nom que les Juis donnem au mos un réponé à celui du Sagmaire, p vu lis donnem le même non u la conscellation de l'Orion, iinsi.

Konz ompar, émain des paroles or on adressit aux inités à la fin des ceremonies, p. 251. Interprésation de cemors par Le Cier, "mé. Leur érymologie prise dans la langue financie, p. 252.

### L

LANCUE ELIGIENEZ, s'est conserves duns la race des colons belges jusqu'aux siècles modernes, p. 150.

Langue famende est regardes comme la lungue quimitive des bommes. p. 167.

Langue teutons est regardes comme la source de la nomenclature mythologique, p. 157. Elle a été la langue des habitans de l'Elysée et des premiers hommes de la serre, p. 172.

Lemin-monat, sous ce nom étoit comma le mois de Mars dans le calendrier de Charlemagne, p. 33.

Lente, lente tyd, signific la saison des lentilles, printemps, p. 32. Lentilles sont prisessidans ce seus pour marquee en général les fruits en cosse, idid. On disoit anciennement linse ou linsen-tyd, p. 33.

Lettres, on se servoit de cette précieuse invention pour conserver la mémoire des choses d'un haut interêt pour la genre humain, p. 137.

Lettres runiques, sont des espèces de steles ou stiles, p. 175, On voit des traces de ces lettres sur des épitaphes en Suède et en Danemarck, p. 174.

Liberté ou la mort, cri meurtrier très-ancien, p. 256. Reparoft de temps en temps dans des commotions révolutionnaires, ibid. Linse, en teuton signifie !entille, p. 33.

Lion, cinquième signe du zodiaque, et qui succède au signe du Cancer, originairement le onzième, p. 99. Il est l'emblème de la moisson, p. 100. Il est aussi l'emblème de la valeur et du courage, ibid. Les hébreux lui donnent le nom d'Arish, et les syriens celui d'Arya, p. 101. Il a été adopté par nos proto-parens pour les armes de leur république, p. 101. Et pourquoi, p. 102. Les villes de la Belgique l'avoient adopté réuni à la Vierge céleste, mais non pas sous la forme de Sphinx, p. 110. Signification de cette représentation, ibid.

Livres; les premiers étoient de pierre, et pourquoi, p. 137. Livres sybillins, étoient des livres sacrés qui contenoient les oracles des sybilles, p. 106. Ces livres étoient en grande vénération chez les Romains, ibid.

Loi Salique, refusoit aux femmes la succession au gouvernement, et pourquoi, p. 107. et 108.

Londres, le local de cette ville aura aussi servi au culte des prêtres d'Apollon, p. 220. On le prouve par la propriété de son nom, ibid. Etymologie de son nom, ibid.

Lund, signifie foret, p. 220.

Lunder, signifie forest en langue islandoise, p. 221.

Lundi, voyez Maendag.

Lune, la succession constante et uniforme de ses quatre phases a donné naissance aux sept jours de la semaine, p. 35.

Lutetia, nom du chef-lieu de la peuplade parisienne, p. 226. Etymologie de ce nom, p. 227.

Lyre, les bardes et les scaldes l'avoient prise pour leurs armes, p. 102.

M.

MAEN, man, AVERTIR, est un des mots cardinaux du monde

- civilisé, p. 19. Ses diffirments significacions, ibid. et p. 20, 21 et 22.
- Macad, Moos, dérive de Macae, Lawe, 9, 21. Et de Marsen, Manère, 9. Co. Le mot Macad est une sévolution entière de la Lune, mul
- Macadag, (Land), est le trimente pius de la semone, p. 28. Ce june éttir consecre a la Lune, et proseques, sold. Las latina le nommesent dies kune, sind.
- Mag, ce mot derive du verre magen, angen, et van dite force des choies, 3. 212-213. A nightle mon entimos, p. 213.
- Mage, vient di mot sind, nauve, et vent dise sessionesse de la navare, p. 21: Le mot égat sommervé parmi les Perses, dans una sens princiel, p. 212. Il est dégénéré dans un sens idens par la incongran de coise, itéd,
- Magic, signific salginariment science de la notace, tant divine qu'immune, 3 ser. Le mon s'est persons de la correspons de sulce, de la prie des adaptem adjeuse, del
- Mai ent a nom a par horrana e le propagation de l'enfecte imment, y y Rogerouse de Rainy e de sujet, ibid. C'ent ne parment de se more que fans de service des domentagnes e a compagne, y y/s. Le prosigue, thid. Ce mois ent appelle monte month data le salendres du Charlemagne, 1945.
- Morae est a symbola de pombos exércit, p. 26. Il est le fin de Toscan, má la Mana, no Man, exerçua la fonction de prontages, 3. 27.
- More, Morse, yet were than Line, yet wa man han his hirite du verte mos, mesoca, artartik, y. 24.
- Manger de la grande d'Ardas , dightimation de helle expletaden . J. 19fe
- Manhour, Marrison, est ut tree qu'une empoure parté tous les times éen touje en transact, p. en le volgent en les appeaux auts, a.d.

- ibid. Et pourquoi on donne souvent le nom de Érmès à Mercure, p. 135.
- Messe rouge, étoit celle où assistoient les membres du parlement de Paris, en robes rouges, à l'ouverture de son nouveau cours après la fin des vacances, p. 63.
- Mesure, a été prise d'abord sur les membres de l'homme. p. 178. Son invention est due à la Hollande, ibid. Preuve de cette assertion, ibid.
- Mey, nom qu'on a donné au mois de May; et pourquoi, p. 95. Ce mot en vieux teuton significit puella, fille; ibid.
- Meyen on mey-tacken, est le nom des branches de seuillage, que les jennes gens de la campagne plantent devant la maison de leurs maîtresses, la veille du premier jour de Mai, p. 96. Signification de ces mots, ibid.
- Mey-maend veut dire mois consacré aux filles, p. 96. Et mois consacré à l'amour, *ibid*. C'est la veille du premier jour de ce mois que les jeunes gens de la campagne rendent leurs hommages aux filles nubiles du village, p. 96.
- Min, ce mot a précédé celui de Minos, le même que Manas, p. 21.
- Mind, en anglois signifie esprit, souvenir, p. 21.
- Mine, étoit le nom de la Lune chez les précopiess, p. 21. Minne, veut dire mémoire, intelligènce, p. 21. De ce mot dérive le nom de Min-erve; ibid.
- Minos ou Manas, exerçoit la fonction de grand juge, p. 26.

  Nisse, signifie fête ou jour de récréation, p. 35. Ce mot signifie aussi table, p. 196.
- Moeder-nacht, NUIT-MERZ, est le nom qu'on donnoit au temps de la plus longue muit, p. 82. C'étoit durant cette nuit qu'on célébroit les mystères, et où les initiés subissoient une espèce de mort civile et reprenoient une nouvelle vie, thid.
- Mæurs, les anciens étoient persuadés qu'il n'y avoit point de mœurs sans religion, p. 45. Le mariage est le soutien des mœurs, p. 47.

Moines, our rendu de grands acreaces au anonde liméraine et savant, p. 26.

Mon. azerzir, est la source des mons mondre, moniteur, moniteur, monament, es de moneta qui águide en famand mante. p. el. de mor, les Angleis disent most, tune; les Alemands mos ou mond, p. 22.

Monarque, ne pent etre bon, s'il n'ent pas juste, p. 183. La justice fan partie de se puissance et de sa nature, ibid. Monasterium, nom des fiemeuros religienses, p. 215. D'où est pris ce nom, ib.L.

Mond, bousie : Ten Kate fait dériver ce moi de mon, et . pourquei , p. 21.

Monde signific muni sierle en généraine, p. 159, et 162. Il signific aussi révolution, et dans quel seus, p. 163. Les différences acceptions de ce mot ent doneé lieu à de ningulières fictimes cosmogoniques sur la fin des générations, p. 165.

Monde meral, voget Cristipa du Monde moral.

Montmartre, est un endroit prés de l'ule de Paris, où fue établi le etibunai de justice, p. 232. Motifs de cette présomption, ébid. et p. 233. S. Denis y a subi le martyre, ibid.

Manumens déserrés dans les sondemens de la cathédrate de Paris en 1711, p. 228. Description et explication de ces monumens, inid. et suiv. Réflexions que sont makre ces monumens, p. 250 et suiv.

Mories évoient des marins, 202.

Mouvement est le symbole de la vie, p. 124.

Mun, evertir, foire ressouranir, a beaucoup de dérivés, p. 22.

Munegiiu, mot persau qui signific astrologues, note p. 23. Co mot est le méme que muningen et la source du mot moires; ivid.

Muuster, signification de ce most et sou étymologie, p. 23-24, et p. 215. De la est venu le most munsterium ou monasterium; ibid.

Ш.

Manieren, manières, mœurs, d'où ce mot prend sa source, p. 20.

Manique est un mot phryglen, p. 20. Ce qu'il signifie, ibid.

Mannire est un vorbe usité dans les loix saliques; il signifie diriger, administrer, p. 20.

Manus est regardé par les Germains comme le fondateur de leur nation, p. 14. Il est fits de Theutson; ibid. Il est le même que Manas qui veut dire homme roi, p. 18:

Marai, quatrième jour de la semaine, est appelé en latin dies marsis, et pourquoi, p. 40-41. Il est consacré à la troisième planète Mars, et pourquoi, p. 63.

Maren est un verbe teuton qui signifie unir, lier, attacher, p. 204. Ce mot est encore en usage dans des composés, ibid. Mare-takken est le nom du gui de chêne, viscus, ce nom signifie branches mariées, p. 204-207.

Mariage du ciei avec la terre, est regardé comme le principe de la civilisation chez la plupart des peuples, p. 3. Quel sens il faut donner à cette union emblématique, ibid. et p. 4. Elle avoit du rapport à la patrie des Atlantes, p. 6.

Mariage, est l'institution la plus importante de la société, p. 199-203. Le mariage est nommé conjugium, joug commun, et pourquoi, 202. Etymologie du mot mariage, p. 204. On regardoit le mariage comme une institution divina, p. 206. Les belges appeloient le mariage Ehe ou Ee, p. 208. On l'appele maintenant trauwe, qui signifie foi, fidélité; ibid.

Mariages des Gaulois, les auteurs anciens ou modernes ne nous en ont rien transmis, p. 199. La sanctification du lien du mariage se pratiquoit sous une forme mystique, ibid. et 202-203. Mars a été dans son origine l'emblème de l'administration de la justice, p. 40. Il étoit le dieu de la guerre, p. 41. Les grecs le nommoient Ares; ibid. Et le regardoient comme la divinité tutélaire de la justice, ibid. Conjecture sur le mot Mars, p. 42. La troisième planète Mars a été appliquée au

 quatrième jour de la semaine et pourquoi, p. 63. On a peut-être aussi eu égard à sa course, ibid. Mars a été appelé le fils de Jupiter, et soirs quel rapport, p. 67.

Matérialisme est l'enfant hideux de la décadence des mœurs et de la corruption des siècles, p. 261.

Mathématiciens, sont ceux, d'après Aristote, qui ont reconnu la grandeur du globe, p. 182. Qui étoient ces mathématiciens, p. 183. Etymologie de ce mot, ibid.

. Mathématiques, définition de ce mot, p. 183.

Mathésis, définition de ce mot, p. 183.

Matroosen sont les manœuvres du navire, p. 229. en note.

Melle étoit le nom des hôtels particulièrement consacrés à la célébration des fêtes pour les noces, p. 54. Ce mot est formé du vieux verbe MELLEN, marier; ibid. Plusieurs lieux dans la Belgique, en France, en Allemagne en out conservé le nom, ibid.

Ménapiens, étoient des constructeurs de vaisseaux, p. 222.

Menas des Egyptiens est le même que Manas ou Mannus des Germains, p. 18-137. Diodore de Sicile dit que le premièr homme-roi qui a civilisé les habitans de l'Egypte s'appeloit Menas, p. 19. Le Menas du Nil n'est qu'un être on un nom symbolique comme le Manas des Germains, ibid.

Mêne en grec, veut dire la Lane, p. 21.

Mensa, mot latin, qui veut dire table vient du mot mess, : messe, qui veut dire aussi table, p. 197.

Mercredi étoit le cinquième jour de la semaine, p. 43. Il étoit consacré au commerce et aux arts, ibid. Son nom latin des Mercurs, jour de Mercure le prouve, ibid. C'étoit le jour du marché de la semaine, ibid. Ce jour étoit appelé Wonsdag ou Woensdag; ibid.

Mercure est le dieu du commerce et des arts, p. 43.

Etymologie de son nom, ihid. Ce nom a été donné a la planète qui ac trouve le plus près du Soleil, p. 64.

Pourquoi on lui a donné le nom de Mercure, ibid. Ce dieu est peint avec un pétase ailé ou bonnet de voyagent,

ODENS LUND, est une fameuse forêt, consacrée au dieu Odin, près de la ville d'Upsal, p. 220.

Œuf Orphique, on Œuf d'Orosmade, est la forme du zéro dans le nombre de 10, p. 176. Ce sont les symboles du mende, ibid.

Office divin, a été toujours célébré dans des forêts jusqu'au temps du christianisme, p. 213.

Offrandes religieuses, ce qu'il faut entendre per la , p. 190.

Dans les premiers ages on ne détruisoit point les offrandes en l'honneur de la divinité, ibid. Et pourquoi, ibid.

Blene, mot grec, vient de elle, p. 179.

Onomacrite, passe pour être l'auteur du poëme des argonautiques, p. 147. Epoque de l'existence de ce poëte, ibid. Or, en style symbolique signifie le trésor des sciences, des institutions et des arts, p. 138.

Oracles, out cessé leur ministère vers le temps d'Auguste, p. 246. Remarques sur les causes de leur silence; ibid. et p. 247.

Oracles divins, nécessité de leur secours pour l'instruction des dogmes fondamentaix de la vraie religion, p. 240.

Orian, constellation, est l'emblème d'un chasseur par excellence, p. 79. Les hébreux appellent cette constellation Kisleu; ibid.

Ores, mot grec qui signifie terme, p. 5.

Orphée, le grand pontife de l'ancienne religion des Grecs, étoit du nombre des argonautes, p. 142.

Ouzi, cri grec, le même que le vz en latin, p. 260. Il est très-fréquent dans les livres sacrés, ibid.

Ouranos, temps borné ou créé, peut passer pour être le fils' de. Theos, p. 123.

Osrs, infestoient sur tout le climat du nord et étoient le principal objet de la chasse p. 77.

P.

PARSCH-MISSE, Pâquer, est la fête du printemps, p. 35.

Pan (le grand), sa mort est amontée sux habitans des fles

Palodes, p. 247. Opinion des savans sur ce grand Pan, p. 248.

Panthéen de la république des Adames, c'est le ciel décout

de constellations, p. 119. Significations lexitrale de ce mot,

p. 129. Il n'y a qu'un Partirie dons le monde, ibrd. On

applique improprement ce nom a un édifice immobile ou

temple terrescre, irel.

Pacn, est l'ossesu fevrer de Justin, une p. 54. La multitude de ses years, isosopr'il étale une plantage, est le symbole de la providence ou de la nome bienfaisone; c'est l'Isis des Egyptiens, int. en nome.

Paradis; l'operatu le place dans l'Asie, p. 162. Le pourquei, p. 169. La Génese ne désermine pas son sur , itél. Il est donc indifférent où ve le place , siré. Les nous de ses quatre fleuves sur dispara , itél. On trouve le conficent de quatre fleuves dans l'Elysée, sué.

Paris, ceux qu. sun fundé ceme ville, émient des navigateurs, p. 222. et 227. Ses travéries sont un vaiscem, p. 223. Elle faissit parte de la Goule celenque, ibid. Il existent ennoue es Europe un autre Paris, qu'on prononçoit comme Prarie, p. 224. Cette ville doit sux Celtes ses acominaments, et pourquos, p. 233.

Parinier:, went due Nougetours, p. 222, et sufv. Ils écoient des Gaulius et les, p. 223. Ce mot s'écrivois sussi pharitient, p. 224.

Parises, fleuve qui tombe flate le Danube, note (2), p. 225.

Pares, fle fundet par les Parises, p. 225. Cone fle a été ensuite nommée Piares, et pourquoi, ibid.

Parques (les) n'exojent que les symboles des trois différens temps auxquels se rapportoient les oracles des prétresses filenses, p. 102. Leur fonction étoit de filer les jours et les destinées de l'homme, ébid. Elles sont conques dans l'Edda islandais sous les termes de urd, verande et skuld; ibid. L'antiquité les a placées dans l'Enfer, p. 109. Pluton, selon Orphée, les a constituées ses ministres, ibid. Lucien confond les parques avec le destin, ibid. Crysippe les regarde comme la fatalité qui nous gonverne, ibid. Leurs arrêts ne pouvoient être changés, ibid. Et pourquoi, ibid.

Pascha, est un mot teuton, p. 91. Il n'est pas hébreu, et pourquoi, ibid. Il signifie transitus, passage; ibid. Quelle est la racine de ce mot, ibid. Pourquoi ce passage a été célébré avec tant d'éclat et de dévotion, ibid.

Patriarche, ce mot a la même signification que celui d'Atlantes, p. 160 Etymologie de ce mot, ibid.

Pausanias parle des mystères d'Eleusis avec vénération, p. 238. Péche, l'ouverture en est fixée, encore de nos jours, au solstice d'été ou à la fête de S. Jean-Baptiste, p. 99.

Période de 432000. ans contient le nombre de 120. sares, p. 163. Les chaldéens lui donnoient le nom de très grande période, ibid. Bérose dit qu'elle étoit assignée à l'existence du mondé, à compter de la date de sa création jusqu'au moment du déluge, p. 164. Discordance apparente entre cette chronologie et celle de l'histoire sacrée, ibid. Comment l'on pourroit concilier le texte sacré avec les traditions chaldéennes, ibid. Et avec les traditions des brockmannes, des égyptiens, et le chant des sybilles, p. 165. A quoi se réduiroit enfin cette discordance, ibid.

Périodes séculaires, ce qui a donné lieu à leur création, p. 151.

Perses, évaluent chacun des six temps de la création du monde à un mois, p. 56. Appellent l'Etre suprême temps sans bornes ou éternel, p. 123. Ils lui attribuent l'origine de l'univers, ibid. On le disoit père du temps borné; ibid. Portoient un grand respect au système des constellations, p. 128. Leur législateur avoit tracé dans l'antre mitheiaque tous les corps célestes, ibid. Ils n'y étoient

pas représentés comme des corps physiques, ibid: Mels comme des emblèmes des institutions sociales, p. 129. Ils attribuoient au temps sans bornes l'origine de l'homme et de toutes choses, p. 186. Donnoient le nom de Chod, Choda, à la divinité suprème, p. 188.

Peter-celle-porte signific Porte de la Celle ou Monastère de Pierre, p. 217.

Phare, fanal, vient du mot pharen, naviguer, p. 224. On écrivoit sussi fare; ibid.

Pharius, surnom de Demetrius, pour désigner qu'il étoit natif de l'île de Paros, p. 215.

Phéniciens, out porté la connoissance de l'écriture dans la Grèce, p. 174.

Phryxus frère de Hellé, p. 143. Leur histoire est consignée dans une fable, ibid. Explication de cette fable, ibid. On reconnoit dans son nom l'embléme des habitans de la principale cité de la république des Atlantes, ibid.

Pierre philosophale, ce qu'on doit entendre par cette expression, p. 140. Les anciens lui attribuolent la vereu magique de changer les métaux en or, p. 144.

Pilote, signifie conducteur des navires, p. a27. et en note (3). Étymologie de ce mot, ibid. Leur fonçtion est de sonder les eaux, ibid. Leur nom primitif est loots i ibid.

Piraterie dans les temps anciens étoit considérée comme un exercice noble, d'après Didymus, p. 141. Vausseté da cette assertion, ibid.

Planètes out été érigées en représentans des jours habdomadaires, en leur donnant le même nom qu'à ses jours, p, 61. Ce ne sont pas les planètes qui ont donné laurs noms aux jours de la semaine, ibsd.

Platon au sujet de la mythologie, a senti le hesoin de connoître la propriété des mots, p. 120, Route qu'il a prise pour parvenir à cette connoissance, ibid, il commence ses recherches par les noms des dieux qu'on a appelda Theol, p. 121. Il attribue du mouvement à la terre comme aux autres planètes, ibid. Il dit, dans son dialogue intitulé Critias, que Jupiter résolut de punir les Atlantes pour leur dépravarion, p. 161. Il rapporte, dans son Timble, que la nation des Atlantes avoit péri par les eaux, p. 162. Son sentiment touchant la divinité suprême; p. 189. Il ne trouve rien de comparable à la divinité que le Soleil, ibid.

Pléiades et l'étoile du soir sont appelés petits enfans d'Uranus, et par Orphée filles d'Uranus et de la nuit, p. 6.

Plutarque rapporte deux évènemens importants dans son traité du Silonce des Oracles, p. 246 et suiv.

Poissons douzième signe du Zodiaque, originairement le sixième, p. 85. c'est le symbole de la frugalité et de la pureté, ibid. On aperçoit dans ce signe l'origine du Caréme; ibid. Les romains avoient fixés vers ce signe leurs cérémonies de purifications et d'expiations, p. 86.

Polygamio, n'étoit pas en usage chez les germains, p. 209. Polythélisme, on en accuse injustement les grees, et pourquoi, p. 189.

Précepien, est le nom qu'on a donné à un dialecte particulier de la Crimée, p. 150. Ihre le glossateur compare ce langage avec le mæso-gothique, ibid. Il en cite plusieurs exemples, ibid. et p. 151.

Prêtre sacrificateur des promiers dzes, peut être comparé à un père de famille, assis à table au milieu de ses enfans, p. 191.

Prières de table, on en trouve le type dans les prières qu'oa adressoit à Dieu, pendant le sacrifice, après la bénédiction du Gui de Chêne, p. 203.

Printemps est la saison du jardinage ou des fruits en cosse, schelp-vruchten, p. 32. Son nom est lente, lente tyd, ce qui signifie saison des lentilles; ibid.

Proserpine est comptée parmi les parques, p. 108.

Providence, ce dogme est exprime par le nom God, qui

signifie bon, p. 187. C'est la providence qui nous attache intimement à la divinité, ibid.

Psalmiste, explication de ce qu'il a voulu faire entendre, en disant que les cieux racontent la gloire de Dieu, p. 125. Pyl-loot ou Pileot, est l'instrument qui sert à sonder, p. 227.

# Q.

QUENOUILLE, étoit un terme métaphorique pour désigner les femmes en général, p. 107. D'où naît cette expression, ibid. On dit qu'une maison tombe en quenouille, pour désigner qu'une fille en est devenue l'unique héritière, ibid.

#### R.

Radman, signifie devin ou prophête, p. 170.

Ram est le nom du mouton mâle, p. 93. Pourquoi ce nom n'a pas été donné au signe du Bélier au lieu de Hammel, ibid.

Ramazau des turcs est un reste d'une très-ancienne institution figurée par le signe des poissons, p. 86.

Religion rend le nœud du mariage sacré et indissoluble, p. 47.

Repas en commun avoient lieu particulièrement les vendredis, p. 55. But de cette institution, ibid.

Repas fraternels ont été institués pour cimenter la concorde parmi les fidèles et leur prêcher leur dépendance de l'être suprême, p. 191. L'usage de faire succéder des festins à la célébration des mystères parmi les gaulois duroit encore du temps de Pline, p. 191. De ces repas est dérivé le mot communion religieuse, p. 192. On n'y admettoit que les gens de bien, les indignes en étoient exclus, p. 192. De là l'excommunication; ibid.

Repos est le symptôme de la mort, p. 124.
République, pour la rendre heureuse il faut des mœurs, p. 45.

Révélation dramatique servoit pour inculquer aux âmes gróssières du commun des fidèles les dogmes fondamentaux de la religion, p. 241 - 242.

Révolution de 600 ans, p 155. Voyez Cycls.

Rhea, femme de Saturne, p. 13. Son mariage avec Saturne est l'image du siècle d'or, ibid. Cette union indique l'âge de la Justice, p. 14. Rhea signifie règle, ibid. Etymologie son nom, ibid. Son mariage avec Saturne étoit le règne de la raison, de la justice, ibid.

Rhin, on donnoit ce nom à la mesure commune dans la Belgique, p. 184.

Rouge, cetté couleur a été regardée comme couleur emblématique de la justice, c'est la couleur de sang, p. 63. Les membres du parlement de Paris portoient la robe rouge; ibid. Le tribunal de cassation a le même costume, ibid.

Rune est le nom qu'on donne aux lettres sacrées des Scandinaves, p. 138. On rend communément ce terme par le mot mystère; ibid. et p. 174. D'où Ten Kate fait dériver le mot rune; ibid On trouve des inscriptions runiques en Danemarck et en Suède, p. 139. Comment les caractères runiques sont formés et à quoi ils ressemblent, ibid. Ce sont les premières lettres alphabétiques du monde, ibid. Les inscriptions des colonnes avoient spécialement rapport à l'astronomie, ibid.

Runiques, voyez Caractères.

Ry, Rye, la règle des charpentiers, est la racine du mot Rhea, et des mots RAISON, reden, p. 14.

S.

SABAT DES JUIFS a été remis par les chrétiens au jour suivant, ou Sondag (jour du soleil), p. 37.

Sabisme comment il a été enfanté, p. 5.

Sac, nom de la mesure ordinaire pour le commerce de blé p. 179; c'est un mot qui s'est conservé dans pres-

que toutes les langues, ibid. à quoi l'on peut attribuer l'universalité de son usage, p. 180.

Saerifice, vient de sacrum facere, consacrer, p. 190. Ce qui constitue l'essence du sacrifice, ibid.

Sacrifices, qu'elle est leur origine, p. 55. et 190. Toutes ses sêtes commençoient par des sacrifices, p. 104. Les premiers étoient eucharistiques, p. 190. Les sacrifices étoient toujours suivis de repas, p. 191. Les premiers sacrifices consistoient en offrandes de blé, ibid. On régloit la masière des sacrifices sur la nature des alimens dont l'homme a fait usage selon le temps et les lieux, p. 192. Quand on faisoit usage de victimes sanglantes, ibid. L'essence du sacrifice emporte privation, p. 193. Les porcs ont été les premiers holocaustes, ibid. Et pourquoi, ibid. Les sacrifices propitiatoires, expiatoires, impétratoires ont été introduits à la suite des sucrifices sanglans, ibid. et 194. Et à quelle fin, ibid. Le sacrifice de la nouvelle loi a fait disparoître les victimes humaines, p. 195. L'institution du saint sacrifice de la nouvelle loi a eu lieu à table, p. 198. Les premiers sacrifices étoient des sacrifices de latrie, ibid. Ensuite on a sacrifié aux pommes dorées du jardin des hespérides, ibid. C'est-à-dire sacrifier aux astres, ibid. Observation sur ce sujet, ibid.

Sadder, est le livre sacré des perses, p. 57. Ce qu'on y lit touchant la création du monde physique, ibid.

Sagittaire, neuvième signe du zodiaque originairement le troisième, p. 76. Ce signe annonçoit la chasse qu'on faisoit aux bêtes féroces, ibid. et 99.

Saisoenen, saisons, est le nom des quatre-temps dans lesquels on a divisé l'année agricole, p. 32. ce mot est formé du verbe sayen, semer; ibid. Signification de leurs noms particuliers printemps, automns, été, hiver, p. 32 et 33. Chacune des quatre saisons étoit annoncée par des fêtes, p. 35. Nom de ces fêtes, ibid.

Samedi, étoit primitivement le premier jour de la semaine,

p. 37. Est encore en usage chez différens peuples de l'orient, ibid. Ce jour (sabat) a été substitué au vendredi chez les juifs et quand, ibid. Ce jour a été consacré à l'agriculture, p. 38. Son nom teuton saturdag répond àcette idée, ibid. On a appliqué ce jour à la planète Saturne et pourquoi, p. 62.

Sanchonisaton fait naître Saturne du mariage d'Uranus avec Ghé, p. 3.

Sanctuaires des payens ont été partout convertis en lieux pieux à l'usage de la nouvelle foi, p. 25, et page 231.

Sanctuaires des initiations, voyez initiations

Sanctuaires obscurs servoient à célébrer les mystères et pourquoi, 242. Ces sanctuaires étoient placés au milieu des tombeaux, p. 243. But de cet emplacement, ibid. et p. 252.

Sare, ou grande année, est le nom qu'on donnoit au cycle de 120 générations ou six nères, p. 153. Etymologie de ce mot, p. 154.

Saturnules (fêtes), Macrobe dit, que pendant ces fêtes les maîtres servoient les esclaves à table, p. 58.

Saturdag, saterdag (samedi) nom du premier jour de la semaine dans le système hebdomadaire, p. 38. étymologie de ce mot, ibid. Sa signification littérale, ibid. Les latins en ont formé leur dies Saturni; ibid.

Saturne est l'emblème du temps appliqué à l'agriculture, p. 2. Il est frère d'Atlas, p. 11. Il est l'emblème des cultivateurs ou de la classe des gouvernés, ibid. Il eut en partage les lieux les plus élevés, appelés de ce chef Saturniens; ibid. Chez les grecs il passoit pour le dieu du temps, et on l'appeloit Chronos; ibid. La tradition porte qu'il fut le premier roi décoré d'une couronne, p. 13. La planète Saturne est la seule qui soit entourée d'un anneau, ibid. Il a eu plusieurs femmes en mariage, ibid. Dans le nombre on compte Vesta qui veut dire terre; ibid. Son mariage avec Rhea est l'image du siècle d'or, ibid. Saturne est peint avec une faulx et des ailes, p. 31. Signi-

fication de ces emblémes, ibid. Il était le dieu de l'eger culture, 38. On a donné son nom à la planère la pline e loiguée, p. 62. Pour peindre Saturne on a chouse l'Ago an son retour après sa course de 30 ans, et na le requerement comme un viellard jubilaire; told. Il out l'emple de de · Pagriculture, p. 67. et le chef des fundaments de como social, ibid. Saturae svoit son exaltation dans le sunt il la Balauce et pourquoi , p. 72. Il emit detenu tiana une lie et entouré d'un grand nombre de gonies, p. 444 Saturniens on appelois ainst les lieux dieves qui vous-he v

chus en partage à Saturne , p. 11. Etymulogie de 15 nous,

Sazons, étoient des ingénieurs hydrauliques, p. 444 Scaldes, dans leurs hymnes sacrés futunium turumin fonce voix jusqu'aux cieux , p. 90, Ils s'eccinient à vi ex , . . baut; ibid. Us écoient les pealintetes de l'ugli. u panti. v.

Schallen . chanter . sonner; de ce verbu dellient ha inu. psallein, psalmos, P. 90.

Schipper, c'est le nom du propriétuire qui l'uificiei du mar in

Schrieckins, wient flamand, a beaucoup duitt auf f vibit · logie de sa langue, p. 167.

Schuere, est un endroit ou l'on mei lus Mistille eil bilio.

Sciences et arts, pourques bornés su numbre ment e proper Scorpion, bui'seme signe du Midiaque miginalismoni le m cond. P. 74 But de ca sugar, this ut on Anti things .. voit de cri de rathement pout mandres à la chentine. des reptiles venimeux, p. 76 cl 114.

Seculaires (feres , se compronent qui printe de la paque . . surse an nighte the Fausant space chapting print.

Seigneur. (le) ce qu'il a du aut le hul de en mineren p Seine , rivere que aresse i de de la ville de l'int . p. . . Ce mot vent dire bénédiction; ibid. Son étymologie, ibid. D'où est formé son nom latin Sequana; ibid. Cette rivière est comptée parmi les grandes rivières de l'empire des dieux dans l'Edda des scandinaves, p. 232.

Semaine, le septième jour est un jour de délassement et de dissipation et pourquoi, p. 36. Les noms que portent les jours de la semaine en langue teutone sont traités de barbares, ibid. Ils expriment cependant leur objet en sens littéral; ibid. Leurs noms latins ne l'expriment qu'en sens mythologique; ibid. On a consacré les différens jours de la semaine aux cinq institutions qui forment les bases d'une heureuse république, ibid. Cet ordre des jours a été ensuite interverti, p. 37. On est dans la croyance que la création de la semaine avoit pour type la création du monde physique, p. 56. Sur quoi l'on fonde cette croyance, ibid. Dans la formation de la semaine les six temps de la création ont été pris pour des jours solaires, p. 57. Les jours de la semaine ont donné leurs noms sux planètes, p. 60. Sep, ce nombre est devenu sacré par le système hebdoma-

Sep1, ce nombre est devenu sacré par le système hebdoma daire, 112. Voyez nombres douze et sept.

Septième jour de la semaine, se consécration au repos étoit une institution divine, p. 237. Voyez semaine.

Septimana, dost on a formé semaine, veut dire Sept jours remi-solaires, p. 60. Etymologie de ce mot, ibid.

Septembre, ce mois répond au signe de la Vierge, p. 103.

Il est le plus agréable de l'année, ibid. Il a été consacré généralement aux vacances, ibid.

Surpens, infestoient anciennement toute l'étendue des gaules, p. 75. On s'occupoit de leur destruction dans les derniers mois de l'autonne, p. 76. Ils sont alors le moins à craindre et pourquoi, ibid.

Seth est le même que seth et thorb, p. 133. Ce que ce patriarche fit pour sauver la mémoire des découvertes faites dans les sciences et l'astronomie jusqu'à son temps, p. 133. Les colonnes attribuées à Seth, ne différent pas de

- celles qu'on attribue à *Thoth*, p. 134. Jablonski observe qu'on donne le nom de *Sesh* à l'étoile du *Chien*, Status; ibid.
- Sibulla, nom que les égyptiens donnent au signe de la Vierge, p. 104. Ce mot signifie Epi; ibid.
- Siècle signifie aussi génération ou monde, p. 159 et 162.
- Siècle des gaulois est composé de 30 années, temps que dure la révolution de la planète Saturne, p. 62. Ce nombre donne la mesure d'une génération, ibid. Pline est le premier qui en parle, p. 152. Il dit qu'il commence au sixième jour de la nouvelle lune, ibid.
- Sidele de restitution est appelée annus rediens par Cicéron, p. 166. On portoit communément ce siècle à 36000 ans, thid.
- Signes célestes sont considérés comme des caractères d'or, p. 144.
- Simplicius regarde Uranus et Ghé comme les deux principes sacrés, p. 3.
- Sirius est le nom que les grecs donnoient à l'étoile du Chien, p. 117. C'étoit un astre menitoire pour la metssen; ibid.
- Soloil, est le grand régulateur physique du monde sublunaire, p. 29. La constante uniformité de sa marche « donné occasion de partager l'année en quatre portions égales, p. 35. Les vrais philosophes de l'antiquité ne citoient le soleil que comme terme de comparaison avec la divinité, p. 189. Et pourquoi, ibid.
- Somme, recueil, et terme d'arithmétique, sommuire, recueilabrégé, dérivent du verbe antique somen, samen, recueillir, amasser, p. 33.
- Sommer, sommer-tyd, est le nom qu'on a donné à la saison de l'été, p. 33. Etymologie de ce mot, ibid. Par ce mot, qui signifie récoke, on annonce le temps de la moisson, p. 100. Son, signific fils, p. 16.
- Sondag (jour du soleil) nom primitif du second jour de la semaine, et qui chez les chrétiens a remplacé le vendredi,

qui en étoit le dernier, p. 37. Ce jour a été consacré au soleil et pourquoi, p. 38. C'étoit le second jour de la semaine, ibid.

Sond-vloet, déluge du péché, fut ainsi appelé parce qu'on le représentoit comme un châtiment céleste, p. 105 - 159 et 162.

Songe de Scipion; Cicéron nous laisse dans ce morceau une leçon de morale la plus pure et la plus sublime, p. 265.

Sothis, d'après Jablonski, est le même que Thoth, p. 133. Leur nom primitif est Thueite; ihid.

Sphère est la désignation symbolique de l'influence des mouvemens célestes sur le monde sublunaire, ses cercles indiquent l'influence physique, les constellations l'influence morale, p. 7. Son invention est le dernier effort de l'esprit humain, p. 8. La sphère céleste divisée en cercles, est le tableau du ciel physique, p. 113. La sphère divisée en opnstellations est le tableau du ciel morai, ibid. Son cercle principal est appelé équinoxial, ibid. Ce nom rappelle le peuple qui l'a inventé, ibid. Etymologie du mot sphère, p. 114. Sa formation ne, date que, depuis l'expédition des argonautes, p. 146. Newton en fixe l'époque, ibid.

Sphère céleste . p. .67 .: Voyez Famille céleste.

Sphinx, d'où elles tirent leur origine, et étymologie de ce nom, p. 109. Euripide en a donné la définition en l'appelant Sapiens Virgo; ibid. D'où l'on a pris la figure des Sphinx, p. 111. On les a placées comme symboles des oracles devant les temples et les pyramides, ibid.

Stab. voyez Buchstab.

Steles, en grec stylai, étoient des colonnes de pierres, p. 131.

Pourquoi on donnoit à ces Steles le nom de livres de Thoth;

ibid. Dans quelle langue on doit chercher l'étymologie du mot Steles, p. 132.

Stylen en langue saite signifie colonnes, p. 132. Les grecs en out forme stylai; ibid.

Suèves, étoient des navigateurs, p. 222,

Sul, en allemand signifie colonne, p. 135.

Sumbul ou sumbula, nom que les arabes et les perses donnent au signe de la Vierge, p. 104. Ce nom veut dire Spica, Epi; ibid. Superstition a porté les hommes à la cruauté, p. 194. jusqu'à immoler des victimes humaines, ibid. Pour quels motifs, ibid. Sibilles, étoient des filles fatidiques, p. 104. Hyde ne veut admettre qu'une qui est la vierge celeste; ibid. Leur histoire ne peut être révoquée en doute, ibid. Leurs prophéties ont été regardées comme des oracles divins, p. 105. Dans les fêtes solemnelles elles prédisoient l'avenir et ménaçoient les méchans des plus grands malheurs, p. 106. Leur oracle sur la fin du monde a été consacré par l'église dans la première strophe d'un cautique religieux connu: dies ira, dies illa, &c.; ibid. L'histoire fait mention de plasieurs Sybilles, p. 107. Raison de leur nombre, idid. Sous quel rapport les Sybilles étoient des fileuses, p. 108. Elles ont donné naissance à la fable des parques, ibid. La Sybille de Cumes. selon Lucien, est la vierge céleste, p. 109.

Système décimal, voyez décimal.

Système hebdomadaire est regardé comme un ouvrage divin, et pourquoi, p. 36 et 56. Le système primitif a été altéré, p 37. Son institution a été regardée comme une chose divine elle même, p. 124. Ce système, qui est la distribution des grandes institutions sociales, avoit pour type l'œpure de la création, p. 236.

Système planétaire dans son institution doit être regardé comme une véritable image du gouvernement élysien, p. 118. Expression d'Hésiode au sujet de ce système, ibid. Explication du but de cette opération céleste d'après Hésiode, p. 119.

T.

TACITE rapporte le discours que Cétialis adressa aux habitans de Trèves, p. 257.

Taureau, deuxième signe du zodiaque, originairement le huitième, p. 93. Ce signe a pour objet l'économie pastorale III. comme le signe du Bélier, p. 93. Pourquoi jadis on a donné le nom de *Trimelki* à ce mois, *ibid*. Ceux qui prennent ce signe pour l'embléme de l'agriculture sont dans l'erreur, et pourquoi, p. 94.

Taureaux blancs, sont les victimes immolées lors de la cérémonie de la sanctification du gui de chêne, p. 202. Ils sont au nombre de deux, ibid. Sont blancs de couleur et n'ont jamais porté le joug, ibid. Explication du sens emblématique de ces particularités, ibid. et p. 203.

Templiers, étymologie de ce mot, p. 210.

Temps, voyez tyd.

Teutson est regardé parmi les Germains comme le fondateur de leur nation, p. 14. Teutson est né de la terre, ibid. Il est père de Manus; ibid. Teutson ou teitson signifie fils du temps, p. 15-123. Analogies de ce mot avec Chronos ou Saturne, avec le temps propre à la culture des terres, avec . Uranus, p. 15-16. Theitson est le symbole du pouvoir législatif, p. 26. Il est le père de Manas; ibid.

Thamus, pilote d'Egypte, raconte l'histoire de la mort du grand Pan, p. 247. Il est appelé près de Tibère pour vérifier cette histoire, p. 248. Le récit de Thamus a été regardé comme véritable par Eusèbe et d'autres grands hommes, p. 250.

Theoi, nom que les grecs donnoient aux dieux, p. 121. Et aux astres, p. 154. Etymologie de ce mot, d'après Platon, ibid. Ce terme est emprunté de la langue belge, p. 122.

Théos, terme grec qui désignoit primitivement la divinité éternelle avant la corruption du culte, p. 122. Ce terme est formé de TYD, temps; ibid. Théos peut passer pour père d'Ouranos, 123. Et grand-père de Chronos, Saturne; ibid.

Thesmophore, législatrice, attribution de Céres en qualité de déesse de l'agriculture, p. 39.

Thesmophories, fêtes des loix, se célébroient à Athènes en l'honneur de Cérès, p. 42. Pourquoi ces sêtes étoient instituées, ibid.

Thétis nom de la déesse de la mer, p. 122. Etymologie de son nom, ibid.

Theus des germains est le même que Thos des égyptiens, et que Thaut des phéniciens, p. 17.

Theut-at, Theut-ates, étoit regardé par les germains comme le créateur ou le père de Theitson, p. 16. Theut at veut dure le père du temps; ibid. et p. 123. On entendoit par ce mot le créateur de l'univers, ibid. et p. 186. Explication de cette idée, ibid.

Thor, étoit le nom emblématique du dieu chargé de la vengeance céleste, p. 106. Etymologie de ce nom, ibid.

Thorhout, étoit le sanctuaire de Jupiter desservi par les longobards idéens, p. 215. C'est un des premiers temples payens de notre pays, convertis en lieux pieux ou monastères, ibid. On cite un autre endroit du même nom, situé dans le Jutland, ibid. en note.

Thoris, nom qu'on donne en Angleterre à ceux qui sont admis aux secrets, p. 255. Origine de cette dénomination, ibid. Les troubles du dix-septième siècle ont ressuscité cette dénomination, mais ne l'ont pas créée, p. 256.

Thorney, étoit le nom du local en Angleterre, où le sanci tuaire d'Apollon étoit bâti, p. 219. D'où dérive ce nom, ibid. Thors-day, JEUDI, jour du dieu Thor, qui présidoit aux mystères célébiés ce jour le dans lesquels on donnoit le

mystères célébrés ce jour la, dans lesquels on donnoit le spectacle de la punition divine des méchans, p. 106.

That dans la théologie égyptienne signific temps, p. 17. C'étoit le nom du premier mois et du premier jour de ce mois des égyptiens, ibid et pourquat, ibid. Ils lui attribuoient l'origine de toutes les connoissances divines et humaines, ibid. Tout comme on l'attribuoit à Uranus, aux Atlantes et aux Druides, ibid. Platon est le premier qui en a parlé, p. 130. Il le nomme Theūth; ibid. On attribuoit à Tboth l'origine de toutes les sciences, de toutes les institutions, de tous les arts, ibid. On donnoit à tous les livres scientifiques le titre de Tboth; ibid. Ce Tboth n'é-

toit pas un homme réel mais un personnage mystique, p. 131. Remarques de Jablonski touchant le dieu Thoth; ibid. Pourquoi on lui a donné le nom de Trismégiste, p. 134. Il existoit en égypte deux Thoth, l'un père on Athotes et l'autre fils, p. 136. Les égyptiens avoient peint Thoth sous la figure onique d'un jeune homme ét d'un vieillard, d'après Synesius, ibid. Explication de cette peinture, ibid. Thoth (Mercure) fit graver et inscrire sur les Steles les décrets des astres, p. 139. Ce qu'il faut entendre par ces décrets, ibid Les prêtres égyptiens règlent tout d'après les colonnes de Thoth; ibid. Platon et Pythagore ont puisé les principes de leur philosophie au pied de ces colonnes, ibid. Thueite, selon Jablonski, veut dire prima bora, (prefiière beure ) principium temporis ( commencement du temps ), . tout comme Uranus, p. 133. Il fait voir ensuite que le mot Thueite est degenere en Soth, en Thoth, et en Seth; ibid. Qu'on emploie l'un et l'autre pour indiquer le commencement du monde, de l'année, ou des mois; ibid.

Tibére; sous son règae est arrivée la mort du grand Pan, p. 247, Titea, comme dérivant du grec Tité, signifie nourrice, p. 5. Thison d'or, objet du célèbre voyage des Argonautes, p. 140. Ce qu'on doit penser sur la nature de cette singulière toison, ibid. Son histoire se trouve dans la fable de Phryxus et de sa sour Hellé, p. 143. Explication de cette fable, ibid. et p. 144. La toison d'or est l'embléme du trésor de la philosophie que des phrygiens auront porté dans le pays de la Colchède, p. 143-144-146. Analogie entre la toison d'or et le livre du ciel, ibid. Suidas rapporte la tradition allégorique sur la nature de la toison d'or, ibid. Discours d'Aëtes maître de la toison d'or, ibid. Explication de ce discours, ibid. La toison d'or étoit l'embléme du ciel physique et moral, p. 145.

Tranve est le nom que les belges donnent au mariage, p. 208. Ce nom signifie foi, fidélité; ibid. Moralité que renferme cette dénomination, ibid. Triangle céleste est l'emblème de la science géométrique, p. 185.

Il est placé immédiatement audessus du signe du Bélier, ibid.

Tribunaux, leur création a été provoquée par l'agriculture en introduisant le mien et le tien, p. 39.

Trizonométric est un premier besoin de l'état, et pourquoi, p. 18x. Trimelki, veut dire troi: fois laiteux, p. 93. On donnoit jaduce nom au signe du Taureau; ibid.

Trinscrie, île comme par le sort des compagnons & Trinse pour leur impiété, p. 219. On a démontré que cette sie étoit l'Angleterre, ibid.

Trismégiste étoit un titre qu'on donnor : Troit. p. 134.
Trois, nombre simple au deb duque! proseurs pemplaces
d'Afrique et d'Amérique se savent compter. p. 174.

Tugurium, lie fondee par les Isseen . p. 207.

Tumoleouts : héros au cour de lion : est l'existent qu'Honers donne à Herouse, p. 100

Tyd, tembre vient de tyel, sourée, pour le sembre l'est est l'âtre courant par excellence, tour bour que poune se vue le temps pour l'agre d'en avec l'est except. Les l'endment l'empire de les par engles.

Tyllinger numbum i muuret ii suniis su siis semmus mist europe numune i numine is siisi

The distriction of the test of the test of the property of the second of

Types a minimizer go survise course of the course of the following minimizers of the course of the c

ŧ

The term with a subject to the second of the second second

en note p. 4. Ce mot *Ure* est aussi employé pour *lieue*, mile, p. 180. Analogie entre le calcul par heures et la grandeur de la terre . p. 181.

Ur chaldeorum étoit la patrie du patriarche Abraham, p. 222. Explication de cette dénomination, ibid.

Urabn en langue teutonne signifie grand-ayeul ou proto-parent des bommes, p. 3.

Uranus premier roi des Atlantes, p.1. Civilisa les Atlantes, p. 2. Il introduisit dans sa république la règle du temps, ibid. Il étoit habile astronome, ibid. Il partagea l'année en saisons, et régla les mois d'après le cours de la lune, ibid.—Après sa mort on donna son nom au ciel et on l'appela le père éternel de l'univers, ibid. Il devint ensuite le grand-père du soleil et de la lune en sens allégorique, ibid. Sentiment des anciens sur Uranus, p. 2. et 3. Il est pris pour le Ciel, p. 3. Son nom est formé de Urahn; ibid. Étymologie du nom d'Uranus, p. 4. Pourquoi Uranus a été nommé le père de Saturne, p. 5. Selon Diodore il a eu une femme appelée Titea surnommée Terre, ibid. Il a eu 45. enfans, p. 6. On entend par-la les constellations primitives du ciel, ibid. et p. 10. Diodore lui donne des petits-enfans; ibid.

## v.

Vee on vey, signifie haine ou imprécation de malheur, p. 260. Veil, veut dire en celtique venalis, p. 230 en note. Veilen veut dire faire négoce, p. 230 en note.

Vendredi étoit primitivement le dernier jour de la semaine, p. 37. encore en usage chez différens peuples de l'Orient, ibid. Ce jour a été remplacé par le samedi, (sabat); ibid. Son nom primitif est vrydag, libre jour, p. 48. Ce septième jour étoit destiné à la célébration des noces, p. 49. Ce jour a été consacré à l'étoile Venus et pourquoi, p. 65. Vénitiens de tous les peuples de l'Europe se distinguent le plus dans les divertissemens du carnaval, p. 83. Ils sons

originaires des bords de si himbie e noide de vermier phédiciens, inte la avoirse comerce canali é il outre toules ans la mer. p. i...

Venus, ce delle dans son comme de more de avente delle d'une femme et poursulo. I als est aut. ent. il de Vena ce Vena, en un un un more de le comme de la fin

Venus planete, a ein minim finner inte in teman und de St. Augustin, p. 51. Cen a tente en minime an international de la berger et pourquo in tu-

Vénus Uranie est appresse : par Falizzina : autor ar a reget p. 108.

Perseau, onzième agree su zonnelle et placement de liberte su lième, p. 82. Ce agree remont al serie de la signe, ibid. Ce agree remont est au la la la cruche inclinée, course il action de la cruche inclinée, course il action de la cruche inclinée, course de la cruche de la cru

Vesta, est comptée a terrer se reture à anne.

Victimes sanglantes, on the state of the sanglantes, on the state of the sanglantes, on the sanglantes, of the sanglantes, of the sanglantes, on the sanglantes, of t

servoit d'armoiries aux grandes communes de la Belgique, on l'appeloit DE MAEGD, la Vierge de la cité, p. 110. Signification de cette représentation, ibid.

Villes, plusieurs doivent leur commencement aux établissemens religieux de la nouvelle foi, par les habitations de fidèles qu'ils ont attiré autour d'eux, p. 216. Les villes les plus illustres de l'antiquité doivent leur célébrité à la piété de leurs savans fondateurs, p. 221.

Virgile apprend à cultiver la Justice et à respectes les Dicux, p. 942.

Visch dag, jour de poisson, exprime la même chose que jour maigre, p. 85.

Væ en latin, vient de vée ou de vey, p. 260. Il est très-fréquent dans les livres sacrés, ibid.

Vrouw, frau, signifie en teuton femme, p. 51. D'où ce mot dérive, ibid. C'étoit le titre de toute fille mariée, ibid. Elle s'appeloit getrouwde vrouw lorsque l'union étoit contractée à vie et suivant les loix, p. 52. C'étoit le titre d'une femme légitime et pourquoi, ibid. Les femmes qu'on ne prenoit qu'à terme, ou en forme de bail, étoient appelées boeren; ibid. Signification du mot boeren; ibid. Les latins les nommoient meretrices, famina mercede conducta; ibid.

Vrydag, vendredi. étoit le septième jour de la semaine, p. 48. Vrydag signifie jour libre; ibid. C'étoit le jour consacré au repos, ibid. On le passoit dans l'ivresse des plaisirs, ibid. C'étoit un jour des bacchanales; ibid. Les latins nomment ce jour dies Veneris, jour consacré à Vinus, deesse de l'amour, p. 49. Et pourquoi, ibid. Le vendredi aura primitivement porté le nom de Junon, p. 50. Et dans le siècle de corruption on lui aura substitué celui de Vinus; ibid. Raison de sa dénomination par le nom de Junon; ibid. Pourquoi la sanctification du septième jour étoit rendue obligatoire, p. 53. Ce jour de liberté, par la corruption du temps, est dégénéré en jour de licence et de débauche, p. 59. par suite de cette corruption, ce

jour gras par excellence a été transformé en jour maigre, et même est devenu un jour d'abstinence perpétuelle; ibid. Ce même vendredi est ensuite devenu un jour de mauvais augure, un jour funeste, ibid. et p. 60. Pourquoi l'institution de ce jour de repos est passée chez tous les peuples policés de la terre, p. 68.

Vryen, signifie faire l'amour, rechercher une fille en mariage, p. 49. D'où ce mot dérive, ibid.

Vyg, est un sobriquet de parti qui a été en usage dans les troubles de la Belgique de l'an 1789, p. 259. A qui ce nom fut donné, *ibid*. C'est un cri de vieille date, *ibid*. Explication de sa vraie signification, p. 260.

## W.

Warburton évêque, dit que dans les mystères on enseignoit l'Unité de Dieu, p. 238.

Week, Weke, nom flamand que nos pères ont donné à la semaine, p. 60. Étymologie de ce mot, ibid.

Wei, voyez Hui.

Welt, mot allemand qui signifie monde, p. 163. D'où ce mot dérive, ibid.

Wereld vent dire Monde et anciennement Siècle, p. 162. Opinion de Leibnitz sur l'étymologie de ce mot, p. 163. en note.

Westminster, cette abbaye a été bâtie sur les restes d'un ancien sanctuaire desservi par des prêtres d'Apollon, on y a conservé une belle salle ornée du tableau céleste qui s'appelle encore la chambre étoilée, note p. 24 et 25. et 218. Elle est maintenant le palais du parlement britannique, p. 215.

Wight, nom qu'on donne en Angleterre aux membres de l'opposition, p. 255. Conjecture sur son origine, ibid. Cette dénomination a été ressuscitée pendant les troubles du 17me siècle, mais non pas créée, p. 256.

Winner signifioit anciennement Genitor, p. 97.

Winter winter-tyd, est le nom d'une des quatre salsons de l'année, p. 33. Signification de son nom, p. 34.

## lviij TABLE DES MATIÈRES.

Woensdag, meteredi, étoit le cinquième jour de la semaine, p. 43. Etymologie de ce mot d'après Juste Lipse et Paul Diacre, p. 43 et 44.

Wonne-monath, Wonne-maendt, étoit le nom du mois de mai dans le calendrier de Charlemagne, p. 96. Ce terme veut dire mois propre à la propagation, p. 97. Son étymologie, ibid.

Z.

Zéro (0), dans le nombre 10, représente les neuf orbes ou l'univers, p. 175.

Zodiaque, est partagé en douze signes, ou portions égales à raison de trois pour chacune des quatre saisons de l'année, p. 35. Il est la règle du temps pour la vie sociale durant la course annuelle du soleil, p. 69. Etymologie de ce mot, ibid. Le zodiaque est institué pour être la règle de la vie sociale, p. 70. Noms de ses douze signes, ibid. Dans quel ordre ces signes ont été rangés dans leur origine, ibid. et p. 71. On observe encore maintenant ses règles, sans qu'on s'en doute, p. 86. Tous ses signes sont parfaitement adaptés à notre climat et aux besoins essentiels généraux et particuliers, p. 111. Ces loix des douze tables ont été personnifiées et célébrées sous différens noms, ibid. et p. 112. En peignant le ciel on y a tracé les mêmes signes chacun dans l'espace auquel il répond, p. 114. Les signes étoient réglés sur la marche du soleil et non sur le mouvement des astres, p. 115. L'institution du système zodiacal a été regardée comme une chose divine elle-même, p. 124. Ces douze signes étoient les loix des douze tables des anciens, p. 140.

Zoroastre dans sa loi déclare que Dieu (Ormusd) a été créé par le temps avec le reste des êtres, p. 123. en note. Que le vrai créateur est le temps, qui est sans principe et sans fin . ibid.

Fin de la Table des Matières du troisième et dernier volume.

. ·



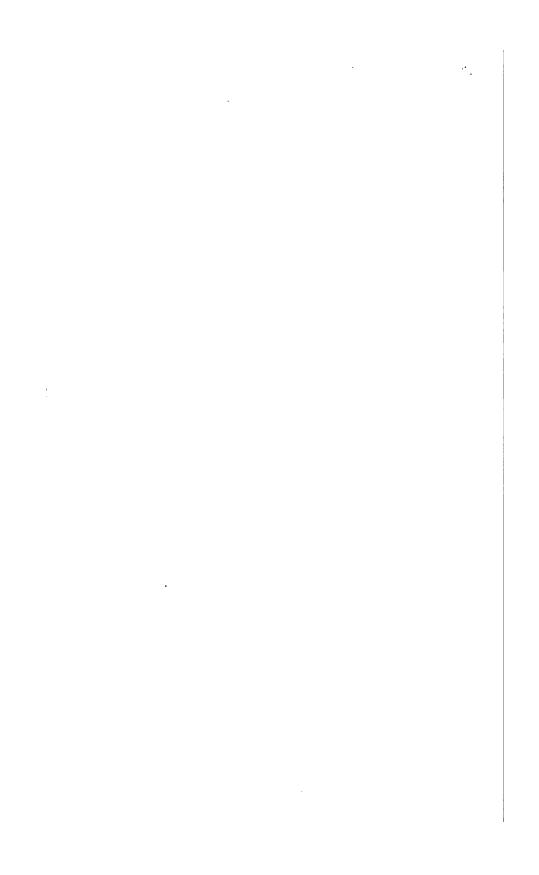

